

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





Bancroft Collection. Purchased in 1893.

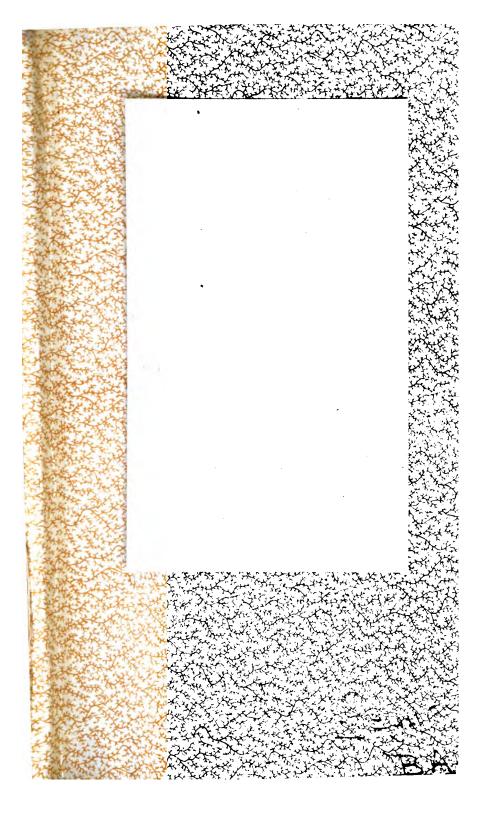

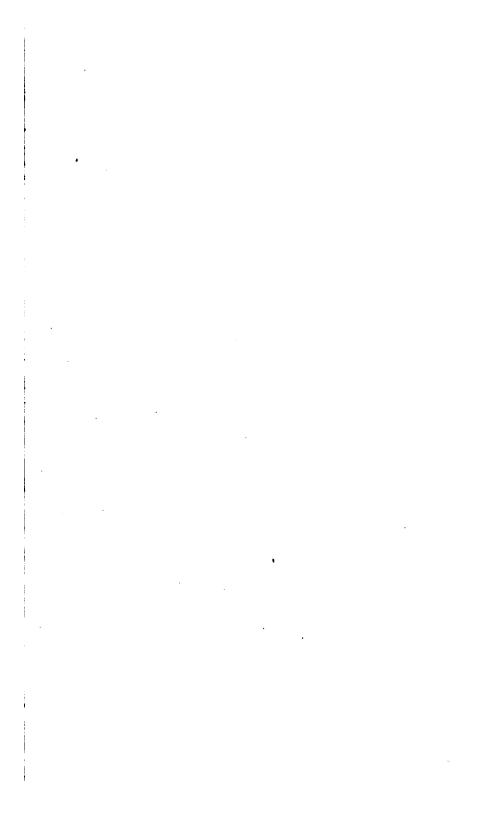

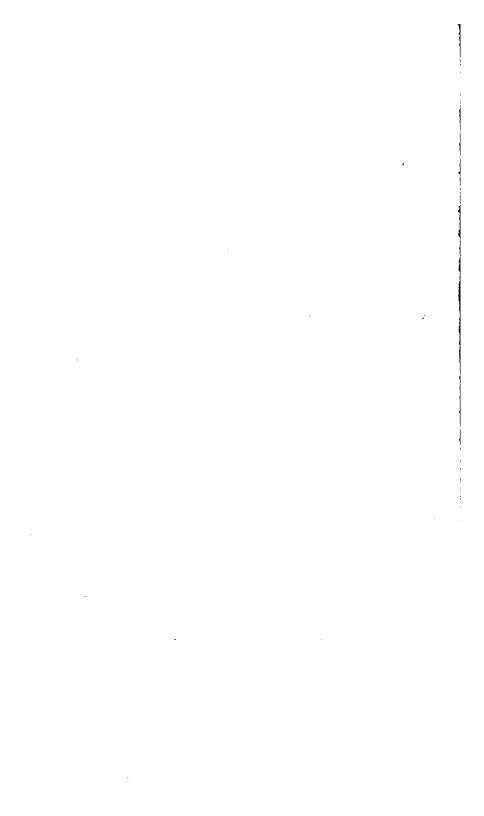

# HISTOIRE UNIVERSELLE,

ANCIENNE ET MODERNE.

1. 11. 11.

The second of th

e s o

IMPRIMERIE DE COSSON, RUE GARENCIÈRE.

•

# HISTOIRE

WALL OF ANCIENNE ET MODERNE;

mis As by bord Ab Oak great

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, PAIR DE FRANÇE, etc., etc.

AVEC ATLAS PAR P. TARDIEU.

Histoire Ancienne.

TOME HUITIÈME.

Sistoire du Bas-Empire



#### PARIS,

ALEXIS EYMERY, LIBRAIRE, EDITEUR DU CHOIX DE RAPPORTS, OPINIONS, etc.

M D CCG XXI.



#### HISTOTRE

### MODERNE.

#### HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

#### EMPIRE D'ORIENT.

#### CHAPITRE PREMIER.

Chute de l'empire d'Occident. - Tableau des événement antérieurs à cette chate. ... Prétentions d'Aspai au pouvoir ... Election de Léon par le sengt. - Elévation d'Anthème au trone. - Zénon est consul. - Cause de sa haine contre les catholiques. — Evenemens dans la Goule. — Nevolte parthi le peuple. — Conspiration d'Asper tonire Jison — Eruntian du Vésuve. — Mort d'Anthèmer : Ses successeurs Olibrius, Glycérius, Julius Népos. - Léon II est nommé Auguste. - Mort de Léon I. - Régence de Zénon. - Son élévation au trone. -Mort de son fils. - Abandon de Rome par Zénon. - Elévation d'Odoacre en Italie. - Invasion des barbares. - Ambassade de Sévère. - Conspiration de Vérine contre Zénon, en saveur de Basiliscus. - Fuite de Zénon. - Basiliscus est empereur. - Bévolte contre lui. — Lacheté de Zénon. — Mort de Basiliscus. — Traité de paix entre Zénon et les deux Théodorie. - Conspiration de Marcien contre Zénon. - Mort de Théodoric-le-Louche. - Theodoric-l'Amase! - Edit appele l'Hemonique, - Editi de Vérime. - Victoires de Théodoric. -Marche de Théodoric contre Zénon. — Leur entrevue. — Ccssion de l'Italie à Théodoric. - Guerre entre Odoacre et Théodoric. - Victoire de Théodoric. - Nouvelle attaque d'Odoacre. - Sa défaite et sa fuite. — Mort d'Odoacre par la perfidie TOME 8.

de Théodorie. — Théodorie est roi de l'Italie. — Son gouvernement. — Son entrée triomphale dans Rome. — Sa conduite politique. — Crime de l'impératrice Ariane. — Mort de Zénon.

#### ZÉNON, empereur. (An 474.)

L'empire d'Occident, après une résistance plus prolongée par sa renommée que par sa force, vel'empire prolongée par sa renommée que par sa force, venait de tomber sous les coups des barbares. Ils se partageaient ses dépouilles, fondaient sur ses débris les royaumes de la nouvelle Europe, et, après avoir abattu les empereurs romains, dédaignaient de prendre ce titre trop avili par les derniers princes qui l'avaient porté.

La chute ite Rome \* est la grande époque qui sépare l'histoire ancienne de l'histoire moderne. Celle-ci commence aix régne d'Odoacre en Italie et de Zénon en Grient. Un nouveau monde, de nouvelles puissances, des mœurs nouvelles vont s'offrir à nos regards; les antiques institutions ont péri; une autre religion règne sur les esprits; partout ont disparu l'amour et jusqu'au souvenir de la liberté; l'histoire ne nous donne plus nulle part des vertus civiques à contempler; les peuples n'ont plus de droits; l'Etat se concentre dans la cour; l'autorité des princes n'est limitée que par celle des grands et par l'ambition des prêtres; les nations tombent dans la servitude, on ne leur recommande d'autre vertu que l'obéissance; et, pendant

<sup>\*</sup> An 476.

plusieurs siècles, ces peuples nouveaux, plongés dans l'ignorance, courbés sous le despotisme, ne brilleront dans nos récits que par l'éclat des armes.

La tyrannie éloigne du Sénat, du palais, de la tribune, les lumières, l'éloquence; et l'on aurait vu disparaître totalement dans cette nuit profonde les sciences et même l'honneur, si les unes ne s'étaient pas réfugiées dans les cloîtres de quelques studieux solitaires, et l'autre sous les tentes des guerriers.

Pour raconter avec quelque ordre les événemens mémorables de cette nouvelle époque, ayant écrit jusqu'à présent l'histoire des successeurs du grand Constantin, nous n'en interromprons pas le cours; et nous allons les suivre dans l'Orient, où nous les verrons, conservant avec une faible puissance de hautes prétentions, garder long-temps le nom d'empereurs romains que peu soutinrent par un caractère et des actions dignes d'un tel titre. Nous continuerons le récit de leur décadence jusqu'au moment où Mahomet II renversa leur trône, s'empara de Constantinople, abattit la croix, fit triompher le croissant et soumit tout l'Orient aux erreurs et au despotisme barbare de l'Alcoran.

Nous reviendrons ensuite porter dans l'Occident nos regards sur la France, qui la première, sortant des ténèbres et de la barbarie, s'éleva glorieusement sur les débris de Rome, et fonda par le génie de Charlemagne le nouvel empire d'Occident.

Tableau des événements anté mier empereur d'Orient de cette nouvelle époque, rieurs àcette nous rappellerons en peu de mots les événements qui avaient précédé son élévation; événements dont les grandes révolutions qui changèrent la face de l'Italie nous avaient forcé d'interpompre la suite.

Prétentions d'Aspar au pouvoir

Après la mort de l'empereur Mareien, l'homme le plus puissant dans les camps, dans les conseile et à la cour, était Aspar, né parmi les Alains. Parvenu aux plus grands honneurs par son courage, il aspirait à l'empire et s'en croyait digne; mais, comme il professait l'arianisme, craignant l'opposition du peuple et d'une grande partie du sénat, zélé pour l'orthodoxie, il espéra gouverner l'Htat sans porter la couronne, et fit élire empereur l'Intendant de ses domaines, Léon. Ce do-

Election de Léon par le sénat

reur l'intendant de ses domaines, Léon. Ce domestique couronné lui promit une fidèle obéissance, et s'engagea à décerner le titre de César à l'un de ses trois fils.

Léon, proclamé par le sénat, voulet donner à son élection imprévue une sanction sacrée : le patriarche Anatole le conronna; et ce fut la première fois qu'on vit un évêque disposer en quelque sorte du diadème.

Dès que Léon fut sur le trône, il se rendit indépendant d'Aspar, qui s'aperçut trop tard qu'ils'était donné un maître. Léon, versé dans les lettres, avait le fincese d'un Grec, la prudence d'un courtisan; le désordre des finances qu'il voulut réparer le fit taxer d'avarice. Sa position et les mœurs du temps le rendirent quelquesois cruel : pendant tout son règne il se seutint plus par l'intrigue que par la force, et maintint plutôt la sûreté de l'empire en divisant ses ennemis, qu'en les combattant.

Sa femme Vérime, tant qu'il vécut, joua la vertu par ambition, et se livra à la débauche dès qu'elle devint veuve.

La première sois que ses armées combattirent, la fortune couronna lettre efforts, et ses légions remportèrent une grande victoire sur les Huns; qui avaient envahi le Pont.

Les hérésies troublaient toujours le repos de l'Egypte et de l'Asie. On demandait à grands cris dans ces provinces un nouveau concile : l'empsereur, d'accord avet le pape et les métropolitains, déclara qu'on devait se soumettre aux décisions du concile de Chalcédoine.

Les Ostrogoths renouvelaient la guerre en Illyrie: Anthème, gendre de Marcien, les défit et les obligea de conclure la paix. Cependant Léon, malgré cette victoire, se soumit par le traité à payer un tribut sonnel de 500 livres d'or.

Les princes faibles oublient qu'acheter la paix c'est encourager à la guerre.

Les Ostrogoths lui donnèrent en otage le jeune

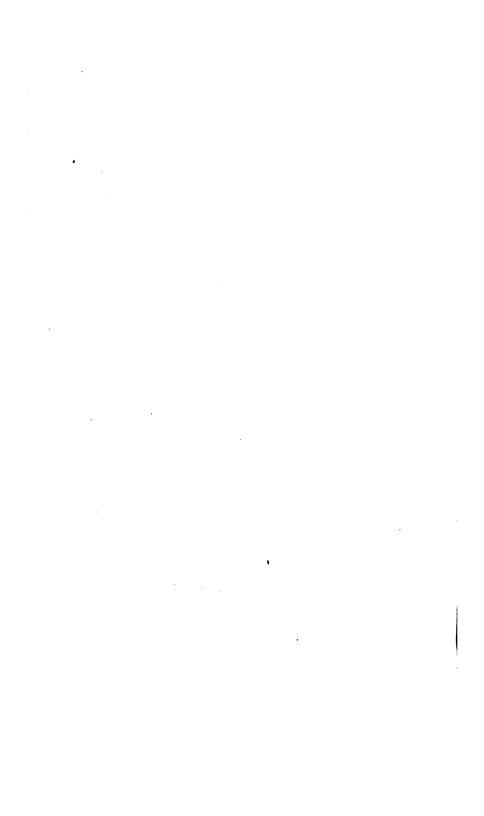

.

## HISTOIRE

### UNIVERSELLE,

ANCIENNE ET MODERNE.

crédit de sa famille: Quoiqu'il fût contrefait de corps, médiocre d'esprit, et sans courage ni élévation d'âme, l'empereur lui donna en mariage sa fille Ariane, le créa patrice, lui fit porter le nom de Zénon, le nomma consul et lui confia le commandement des armées d'Orient.

Les Goths venaient de faire une incursion en Thrace: le nouveau patrice marcha contre eux. Aspar et Basiliscus, furieux de son élévation, gagnèrent dans son armée un grand nombre d'officiers et de soldats qui promirent de l'assassiner.

haine contre

Zénon, informé de ce complot, ne put s'y les catho- soustraire que par la fuite; il se sauva d'abord à Sardique, et de là à Antioche \*. Là il se laissa séduire par un moine nommé Pierre le Foulon. chassé de son monastère pour ses débauches. L'Asie était alors en proie aux querelles religieuses et à l'esprit de parti; toute la subtilité des Grecs était occupée à sophistiquer sur les mystères : les ariens niaient la divinité du Verbe; les nestoriens reconnaissaient deux personnes dans Jésus-Christ; les eutychéens ne lui accordaient qu'une seule nature; toutes les familles se divisaient pour ces énigmes; le sang coulait pour ces absurdités. Zénon, subjugué par le moine qui professait ardemment ces hérésies, chassa d'Antioche Martyrius, évêque orthodoxe. Léon prit le parti de l'évêque, exila le moine, désendit les catholiques,

et interdit sévèrement, dans l'étendue de l'empire, tout travail, tout commerce, tout spectacle, les dimanches et les jours de fêtes. De là naquit cette haine implacable de Zénon contre les catholiques, qu'il persécuta tout le temps de son règne.

Tandis que l'empire romain, courbé en Italie sous le joug des barbares, était déchiré en Orient la Gante. par les discordes religieuses, il perdait dans la Gaule les faibles débris de sa puissance. Childéric, roi des Français, étendait chaque jour ses conquêtes; bientôt les Bourguignons portèrent leurs armes depuis Dijon jusqu'aux rives de l'Iser. Gondebaud, chassé par ses frères, se sauva en Italie, épousa la fille de Riccimer, revint avec une forte armée dans les Gaules, reconquit son trône, massacra les princes qui l'avaient forcé de fuir, et n'épargna que les deux filles de Chilpéric: l'une d'elles prit le voile; la deuxième, élevée à la cour de son oncle, fut la célèbre Clotilde, qui épousa Clovis, et convertit son époux et la France.

Le faible Léon apprenait avec indifférence ces Révolte événemens, dont il ne pouvait rompre ni retarder pomple. le cours; entouré de complots et d'intrigues, il se soutenait à peine sur un trône chancelant. Importuné sans cesse par Aspar, il céda à ses instances, à ses menaces, et nomma Cesar l'un de ses fils, qui s'appelait Patricius. Son choix ne put tomber sur l'aîné, Artabure, parce qu'il était arien. Comme on croyait toute cette famille livrée à l'hérésie, le

peuple, excité par les prêtres, se révolte, s'arme, et veut massacrer le nouveau Gésar, que l'empereur enferme dans son palais.

Aspar, sfin d'échapper à la fureur de la multitude, s'était réfugié dans une église: l'empereur ne put apaiser cette sédition qu'en faisant déclarer solennellement au peuple, par le patriarche, que Patricius avait réellement embrassé la foi catholique.

Conspiration d'Aspar contre Léon.

La reconnaisance est un sentiment étranger au cœur des ambitieux. Aspar et ses fils, pressés de régner, conspirent contre l'empereur: Léon en est informé, dissimule son ressentiment, les invite à venir dans son palais, et les fait égorger. Patricius seul trouva le moyen de s'échapper. L'empereur confisqua les biens de cette famille puissante, dont la ruine fonda la fortune de Zénon.

Aspar, comme chef de la milice, avait un grand parti dans les troupes: Ostrya, commandant les Goths auxiliaires, voulut le venger, attaqua le palais impérial et fut repoussé par la garde.

La multitude, qui déteste les grands en faveur, s'intéresse à eux des qu'ils sont disgraciés. Elle applaudit aux efforts d'Ostrya, et plaignit Aspar qui, disait-elle, environné de tant d'amis dans les jours de sa puissance, n'en avait conservé qu'un après sa mort.

Théodorio-le-Louche, roi des Ostrogoths, avais

épousé une nièce d'Aspar: il prit le parti d'Ostrya, déclara la guerre, ravagea pendant deux ans la Thrace, et porta ses armes jusqu'au pied des murs de Constantinople.

Léon, craignant alors que Théodénair, noi des Goths, établi en Pannonie, et qui venait de vaincre les Suèves, ne se joignat aux Ostrogoths, sollicita son amitié, lui fit offvir des présens magnifiques, et lui renvoya son fils, le jeune Théodorio, alors âgé de dix-huit ans, et qui, depuis dix années, était resté en otage à Constantinople.

Tous les grands caractères sont généreux. Théodoric, pour prouver sa reconnaissance à Léon, lève à l'insu de son père six mille volontaires, attaque Babay, roi des Sarmates, qui s'était emparé de la haute Miesie, le défait, le tue, et veut rendre cette province à l'empire. Mais Théodémir, en louant ses exploits, garda sa conquête; et l'empereur la lui céda pour conserver l'alliance d'un voisin si formidable.

Ce fut à cette époque qu'on vit à Naples une si Brintion forte éruption du Vésuve, que les cendres, lancées par ce volcan, furent portées jusqu'à Constantinople.

L'Italie: échappait alors à l'influence de l'empire. Mort d'Orient. Riccimer, craignant le sort d'Aspar, d'Anthème. avait tué l'empereur de Rome, Anthème: Olibrius. lui avait succédé, et Olycérius vennit de remplacer celui-ci, en bravant le courous de Léon, qui avait donné l'empire de Rome à Julius-Népos son neveu.

Ses successeurs Olybrius, Glycérius, Julius-Népos.

La faiblesse d'un monarque excite la défiance de ses sujets, l'audace de ses ennemis, le mépris de ses alliés: Théodémir, sans ménagement pour un empereur qui ne lui était attaché que par crainte, attaqua l'Illyrie, s'empara de Neisse, parcourut la Thrace, pilla Héraclée et Larisse. Léon, qui n'avait point de forces à lui opposer, implore le secours de ses anciens ennemis, Théodoric-le-Louche et Ostrya, supporte leurs dédains, leurs railleries outrageantes sur le titre de fils qu'il avait donné au jeune Théodoric; et pour obtenir leur protection il leur paie un tribut, et les revêt de la dignité de maîtres de la milice.

C'était se soumettre au joug que les barbares imposaient alors aux empereurs d'Occident. La position était pareille; et le hasard seul sauva Constantinople d'une chute aussi honteuse que celle de Rome, et que les mêmes causes auraient dû produire.

Léon II est nommé Auguste. Léon, dont la politique incertaine n'avait jamais pour base la force ni la justice, au mépris du
traité conclu avec le roi de Perse, forma une alliance avec un chef de Sarrasins qui ravageait alors
les provinces méridionales de ce royaume, aussi
faible au dedans qu'au dehors. Dominé par ceux
qui l'entouraient comme par ses ennemis, il céda
aux vœux de sa fille Ariane, et voulut couronner

Zénon son gendre. Mais la résistance du peuple, qui détestait à la fois les Isaures, la difformité de Zénon et la méchanceté de son caractère, l'obligèrent de renoncer à ce dessein : il donna le titre d'Auguste à Léon, fils d'Ariane et de Zénon, âgé de quatorze ans, et le nomma consul \*. Ce fut le Mort dernier acte de son autorité; il mourut de la dyssenterie à l'âge de soixante-treize ans ; il en avait régné dix-sept.

Les Grecs, dont il avilit et ruina l'empire, lui donnèrent le titre de grand, parce qu'il était orthodoxe; on a conservé de lui le souvenir d'une belle parole: « La majesté souveraine, disait-il, » consiste dans la justice : les princes ne doivent » se croire permis que ce qui l'est aux parti-» culiers. » Cette noble pensée aurait sussi à son éloge si elle avait réglé sa conduite; mais, dans ces temps de corruption et de décadence, le vice était en action et la vertu en maximes.

Ce n'était point assez pour Zénon de gouverner Régence l'Etat, comme régent, sous le nom de son fils Léon; il aspirait au trône avec une ardeur d'autant plus vive qu'il était moins digne de l'occuper. Sa fémme Ariane et sa belle-mère Vérine lui conseillèrent de s'en emparer par un crime horrible: il le commit.

Les deux impératrices s'assurent par, leurs in-

<sup>\*</sup> An 474.

l'armée. Elles convoquent le peuple qui se rasus semble sur la place de l'Hyppodrome, au pied du trône du jeune empereur Léon. Les perfides conseils de sa mère et de son aïeule lui avaient dicté d'avance les paroles qui le perdirent. Zénon s'approche respectueusement de lui, et s'agenouille pour lui rendre hommage: le jeune prince détache son diadème de son front, le place sur la tête de son père; en même temps il le proclame Auguste et le déclare son collègue.

élévation au trône.

Mort de son fils. La multitude, toujours facile à émouvoir, applandit à cet acte généreux de l'amour filial. Peu de jours après, le poison termina le règne et la vie de cet enfant infortuné.

Zénon réunissait, dans un corps difforme et dans une âme basse, tous les défauts et tous les vices des plus méchans princes. Présomptueux, lâche, défiant, capricieux, ingrat, cruel, il payait les plus grands services par l'exil, et les plus légères offenses par la mort; il s'efforçait de cacher sa laideur par le fard, son impiété par le faux zèle, et sa lâcheté par la forfanterie: on le vit toujours menacer les barbares que jamais il n'osa combattre; et la fortune, en l'élevant au rang suprême, ne fit qu'accroître et mettre en lumière tous les vices qu'il avait reçus de la nature.

L'histoire d'un homme aussi vil, d'un tyran si faible et si méprisable, serait peut-être tombée

par le dégoût dans l'oubli, si son règne n'avait pas été l'époque de grands événemens.

Son orgueil, en voulant commander aux consciences, devint la cause de la première guerre religieuse qui ait ensanglanté la terre; jusque la les hérésies n'avaient produit que des séditions.

Sa faiblesse favorisa la fortune et la gloiré du plus grand homme de ce siècle, de Théodoric, et fit perdre l'Italie à l'empire.

Le ciel paraissait dans ce moment réunir contre l'Orient tous les fléaux de sa colère; Zénon avait un fils qui s'efforçait d'imiter et de surpasser ses vices. L'excès de ses débauches délivra la terre de ce jeune Néron.

Les deux frères de l'empereur, Conon et Longin, ne se rendaient pas moins odieux : le premier ne se plaisait qu'à répandre le sang ; l'autre, toujours ivre, outrageant les femmes les plus distinguées, enlevait celles des premiers magistrats. Il assouvit, dit-on, sa brutalité sur toutes les vierges d'un monastère.

L'acte de l'empereur qui signala le plus sa lacheté fut l'abandon de Rome. Le Sénat, subjugue de Rome
par l'usurpateur Odoacre, ini envoya le décret
qui abolissant le titre d'empereur d'Occident, et
qui détronait à la fois le prince choisi par les Romains, le faible Augustule, et Julius-Népos,
neveu de son prédécesseur Léon, revêtu par lui
de la pourpre.

томе 8.

Elévation d'Odoacre en Italie.

On exigeait qu'il investit Odoacre de la dignité de patrice et du pouvoir suprême en Italie: Zénon ne soutint par les armes ni les droits de Népos, ni ceux de l'empire, et la crainte l'emporta sur la voix de l'honneur: il céda Rome.

La vanité lui dicta d'abord un refus hautain; mais bientôt, dominé par la peur, il livra l'Italie à Odoacre, le nomma patrice, et se contenta d'un vain hommage qui ne constatait que son orgueil et son impuissance.

Vainement, à cette époque de l'avilissement du trône, quelques hommes courageux voulurent défendre dans la Gaule les débris de la puissance romaine. La vaillance du gendre d'Avitus, et la fermeté de Sidonius Apollinaris, évêque de Clermont, avaient chassé de l'Auvergne le roi des Visigoths. Julius-Népos céda depuis cette province; et le faible Zénon, en abandonnant l'Italie, rendit cette perte irréparable.

Invasion des barbares Le mépris qu'inspirait Zénon redoubla l'audace des barbares: quelques tribus de Sarrasins ravagèrent la Mésopotamie; les Huns envahirent la Thrace; les vaisseaux de Genséric répandirent la terreur sur toutes les côtes de l'empire.

Ambassade de Sévère. Zénon, qui n'opposait à ses ennemis que de l'argent et des intrigues, envoya au roi des Vandales un ambassadeur dont la sagesse fut plus utile à l'empire qu'une armée.

Dans ce temps de corruption, Sévère s'était ac-

quis par sa vertu une si grande renommée qu'en crovait revoir en lui un ancien Romain; l'opinion publique le comparait aux Fabricius et aux Carons. Lorsqu'il vint à Carthage, les troupes de Gensérie étalent déjà débarquées en Epire, et frisajent trembier Zénon dans sa capitale : la vertu de l'ambassadeur, son éloquence, son adroite fermeté inspirérent tent de respect à Gensérie qu'il conclut la paix, et lui dit : « Je vous rends gratuite-" ment tous les captifs grees et romains dont ma » famille et moi nous pouvous disposer : les autres n appartienment à mes officiers, à mes soldats, je » n'en suis pas le maître: je vous autorise à les ra-» cheter. » Bévère prodigua toute sa fortune et vendir jusqu'à sa vaisselle pour délivrer ses concisovens. Il signa un traité qui assurait l'évacuation de l'empire, garantismit la tranquillité du commerce, et promettait le rétablissement des églises et la tolérance du culte catholique. Ainsi la vertu d'un seul homme obtint d'un roi barbare ce que les légions grecques et romaines n'avaient pu lui arracher.

La cour de Constantinople était à la fois un théâtre Conspira-de vices et de discordes. L'intérêt et le crime rom-tion de Vé-rine coutre pent promptement les liens qu'ils ont formes. Vé-zonon, de rine, que Zénon contrariait dans ses amours, et qui n'en obtenait pas le crédit qu'elle avait espéré, forma une conspiration pour donner le trône à Basiliseus son frère. Un guerrier plus fameux par

sa beauté que par son courage, Harmace, amant de Zénonide, femme de Basiliscus, séduisit quelques troupes; il avait remporté des succès en Thrace: vain de ses légers triomphes, il portait une armure semblable à celle d'Achille; la populace l'aimait et le nommait *Pyrrhus*; elle prit avec chaleur son parti. Au bruit de l'émeute, le timide Zénon, effrayé par les agens de Vérine, se sauve avec ses trésors à Chalcédoine, et de là en Isaurie: son départ fut le signal du massacre des Isaures qui se trouvaient dans la capitale.

Fuite de Zénon.

Basiliscus est cmpereur.

Le peuple proclame Basiliscus empereur; Vérine couronne elle-même son frère; Harmace est nommé général et consul. L'usurpateur accable le peuple et le clergé d'impôts, méprise, irrite sa sœur Vérine, et fait assassiner son amant. Esclave des volontés de sa femme, il se déclare pour l'hérésie d'Eutychès.

Révolt: contre lui Les ennemis des catholiques triomphent; un grand nombre d'évêques anathématisent le concile de Chalcédoine: le patriarche Acace refuse seul de souscrire à leur décret. Il paraît en deuil, symbole de sa douleur; il couvre d'un voile noir l'autel et le trône épiscopal; ce spectacle enflamme les esprits du peuple qui se révolte. Au milieu de ce tumulte, le feu prend à la bibliothèque publique et consume ceut vingt mille volumes. La garde comprime cette sédition, et Basiliscus ne cède ni

aux murmures de la multitude ni aux prières du pape \*.

Cependant les Isaures s'étaient armés pour dé-Licheté de Zenon. fendre Zénon; il marcha à leur tête; mais, à la vue de l'avant-garde ennemie, il prit lâchement la fuite. La fortune seule sembla s'opiniâtrer à le faire remonter sur le trône qu'il abandonnait.

Un brave général, Illus, traité avec hauteur par Basiliscus, le trahit, et joint ses troupes à celles de Zénon, qui, rassuré par ce renfort, s'avance sur Constantinople. Les troupes se joignent près de Nicée. Au moment du combat, Zénon veut encore fuir : Illus l'en empêche, et séduit à force d'argent Harmace, qui sacrifie, à l'appat de l'or ses sermens, son maître et sa maîtresse. Ba- Mort de Basiliscus. siliscus, voyant ses troupes en déroute, se réfugie dans une église: on lui promet la vie; il se rend; on l'enferme dans une citerne; il y meurt de faim. - Zénon, pour excuser ce manque de foi, prétendait n'avoir promis que de ne point répandre son sang. Il ne dut pas plus fidèle à la parole du'il avait don nesti Harmace d'élever son fils au rang de César: ce fils reçut l'ordre de se faire prêtre; Harmace fut assessmé:

Zénou, redevenu maître de l'empire, apaisa le pape par des promesses, le peuple par des libéralités, et se vit décerner comme à tous les tyrans

\* An 477:

heureux, des félicitations, des éloges et des statues.

Ce fat vers ce temps que mourarent Théodémir, roi fameux des Ostrogoths, et Genséric, le maître de Carthage, le conquérant de Rome.

La loi des Vandales donnait le sceptre au plus âgé des princes : il en résultait que le pouveau roi condemnait à la mort les princes de sa maison qui étaient nés avantses propres enfans. Genséric avait employé ne mayen barbare pour assurer le trôneà son file Hunéric. Celui-ci, plus occupé de plaisirs que de glaire, fit perdre aux Vandales l'hebitude des combats: la guerre avait élevé leur puissance, le rappe la fit tember.

Traite de denx Théodorice

Les Ostrogoths, établis en Thrace et en Panzénon el les noure, étaient gouvernés alors, les premiers, par Théodoric-le-Lauche, et les autres par Théon dorio-l'Amaso qui mérito et reent le nom de Grand: le Louche aveit favorisé la révolte de Basilisone: l'Amasse, depuis qu'il avois succédé à son père Théodémir, était resté fidèle à Zépon.

> L'empereur, se conformant aux contumes des Goths, des Francs et des Allemands, genummes qui donnèrent naissance aux institutions abevalor resques et féodoles, adopta Théodoric-l'Amase porir fils d'armes, et le détermina à faire la guerre à Théodorie-le-Loucke, en lui promettant un secours de quarante mille hommes. Il espérait. dêtruire l'un par l'autre ces princes belliqueux; et,

pour rendre entre eux la balance plus égule, if se garda bien d'envoyer à son fils adoptif les troupes qu'il lui avait promises.

Les armées des deux Théodoric se rencontrèrent bientôt au pied du mont Rhodope. Le signal était donné, les traits allaient partir, les cris des soldats amonçaient un combet sanglant, lorsque Théodorie-le-Louche s'élance seul hors des rangs, s'approche rapidement de l'Amasé, et s'écrie: « Comproche rapidement de l'amase s'écrie: « Comproche rapidement d'une sace illustre comme la mienne, défende » una tyran, combatte pour un traltre, porte le » jong d'un lâche, et tombe sinsi volontairement » de la liberté dans la servitude, de l'opulence » duns la misère? Oublions nos resentimens et » réunissons nos forces contre l'ennemi perfide » qui fonde sur nos divisions l'espoir de notre » ruines: »

Les diux armées applaudissent à ces paroles; les cleux Théodoric s'embrassent et concluent la paix. Zénon, consterné par leur accord, par leurs menaces, n'ost refritible son armée. Cette lacheté décourage ses légions qui se dispersent, et l'empereur, vaincu saus combuttre, signe un traité honteux.

Théodoric-le-Louche obtint que l'empereur solderait treize mille Goths, lui donnerait le commandement de deux compagnies de la garde impériale, et le revêtirait de la charge de général du palais, qui appartenait à Théodorie-l'Amase. Celui-cia indigné de cet affront, ravagea toute la Thrace. Théodoric-le-Louche ne s'opposa point a cette invasion :: 14 Je ne veux point combattre, yndissit-il, le fils adoptif de l'empereur inje m'af-» flige seulement de voir périr tant d'infortunés n, paysans, tandis que leur lâche empereur et » l'impudique Vérine se livrent tranquillement à » leurs débanches. »

Conspira-tion de Mar-

. Le désir de renverser Zénon était dans tous les cien contre creurs 1, mais parteut, les soldats, instrumens du despotisme, le défendant long-temps contre le mécontentement des peuples. Cependant Marcien, fils d'Anthème et géndre de Léon , trama, avec ses frères Romulustet Procope, une conspiration dont l'activité des délateurs ne put pénétrer le secret jusqu'au jour où elle éclata.

Au signal donné, les conjurés marchent contre le palais; la garde est, repousée; l'empereur se poit essiégé, il est près de se rendre. Marcien, se eroyant, sûr, de, son triomphe, remet l'assaut au lendemain...Pendant la nuit, Illus débauche une partie de ses soldats, met en fuite les autres, fait ses deux frères prisonniers et le force à se réfugier dans une église; par crainte, et non par clémence. Zénon, épargnant ses jours, l'exila dans une forteresse en Isaurie.

Les deux Théodoric continuaient à dévaster Perapire: Sabinien, général de Zénon, beureux

dans quelques conabats, avait obtenu le surnom de Grand, iquion accordo à de légers succès dans un temps de désastres. Une tradison lei livra Dyrrachium's: une immicenvez habite: lui fit. couper l'arrière-gande des Groths, qui pendirent cinquille bismmes ein deux amille chariotsu Cet avantage, le seul qu'eussent remporté depuis longitemps les armes grecques jétait trop faible pour dissiper les terreurside Zénon, il consulta le Sétat sur les mesures à prendre contracei déux redbuibles engemis.

...Lie Sénate; répondit que les peuple et le trésor étaient propp épuisés pour monienter l'avidité des denx Théodobicy, et qu'il fallaite atisfaire l'un des den't et combattre l'autre.

nei Une mort soudaine délivés dans ce momen L'empire des chureurs de Théodoric-le-Louche le-Louche Suishot Longe des Goths, on suspendait, devant la tente de deux cheff une grande javeline : Théodericamentait un cheval fougment qui sa cabra au Morange où illessioit sots le javelet, dont la pointé perioades da contrata interpretario de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del

Théodoric-l'Amase réunitils d'isols oni pouvoir Dignitée de titila la la la strapotra zitila de di titila de la maitre l'Amase. de la Thomalie I compèdent subit des dins qu'iblui dique, le nomma consul, créméral des milieus portsfot de Thrace: Iniérikes questre sur d'Hyppodrame , le recut à Constantinople pluste commensor maître quai commensor la lié; et lui céda la Dacie et une partie de la lisse Mosie.

Théodorie authit alors placé sur son front la couronne impériale d'Orient, s'il ne l'eût dédaignée. Bytante authe me tentait pas son ambition; ses voux le portéent vers l'Occident, où la fortune semblait l'appeler. Passionné pour le gleire, il ne crut la trouver que dans son ancien semple et sur les déluis de Rome.

Edit appelé l'hénotique. L'empereur, délivié de la crainte des Gothe, s'occupa des troubles religieux: qui, duraient tour-jours depuis la révolte de Basilineur, occupant pour-voir comprimer toures les hérésies par ses coup d'autorité, il publia un édit d'union qu'on appela l'héreotique, et que ses suires renditent fameuri. Il défendit dans tout l'Orient de reconnature d'autori symbole que celui de Niose, et anathématisa Nestorius et Entyphès: le formulaise qu'il avait dressé, loin de colmer les ceprits, augmenta leures divisions et enfanta de nouvelles hérésies.

Les ariens l'accesivent d'impired planaments liques luit séparathèrent de violer de vespeur du que considente Chalisédeine, et des poster àthémas? à l'autorité de l'Eglise.

Las pape Bélie fit de vains affens peur rétablir la comporde : on vit des légions de meiner s'avisér et se mattre les marche peur combaure l'ampterant; une partie du peuple embrana leur cauné. On accusait blas de vouloir rétablir Bidalétrie et d'aspirer à l'enspire. Vérime, jalouse de sen crédit, arma des assessins contre se peusonne; le complet

fut découvert. Zénon livre se belle-mère à la vengeance d'Illus qui la fit enfermer en Cilicie.

L'impératrice Ariane avait osé prendre le parti de sa mène; Illus l'accuse, non sans fondament, d'un commerce criminel avec Anastase, silenciaire du pelais. Zénon ordonne la mort de sa femme, et croit tou ordre enécuté: tout à comp elle paraît aux paux du liche empareur qui tremble à sa vue et lui permet de se venger.

Un assasin, armé par elle, attaque Illus, et na lui porte qu'un coup mal assuré. Zénon, épouvanté, jure qu'il n'a point trempé dans ce complot. Illus, indigné de la perfidie d'un prince qu'il avait deux fois seuvé, dissimule son courroux, demande la permission de s'éloigner, repoit le commandement des troupes d'Orient, se rend à Antioche, et proclame empereur Léonce, général sprien, dont on estimait l'esprit et la bravoure.

Vérine est tirée de prison. Cette ergueillemes princaste, panyoque l'armée, contonne Léance, et guillie un édit dont l'inselence a conseré le souvenir :

Killt Virian.

- » Vérina Anguste à nos préfits et à nos pre» ples, salut...Vous savan que l'ampire est notre
  » patrimoine..; après les décès de Léan, notre
  » époux, nous avons élevé au trêne l'Isame Ta» rasiscadicée, qui se nomme aujourd'hui Zénon.
- » Nous croyions qu'il vous rendrait heureux; mais
- » son avarice et son impiété nous ont prouvé qu'il

» fallait vous donner un prince plus juste et plus » chrétien. Nous avons donc couronné le très-» pieux Léonce; reconnaissez-le comme empereur » des Romains. Quiconque s'y s'opposera sera » traité comme rebelle. »

Victoire de

Léonce et Illus réunis livrèrent bataille près d'Antioche à Longin, frère de Zénon, et unirent son armée en déroute \*. Mais Théodoric, embrassant la cause de l'empereur, tailla en pièces les rebelles, les poursuivit et s'empara de leurs chefs; les têtes d'Illus et de Léonce, plantées sur des pieux, servirent de spectacle au peuple de Constantinople.

Théodoric, après avoir relevé le trône de l'infame Zénon, connaissait trop sa pérfidie pour
rester imprudemment près de l'ii. Insatiable de
gloire et de combats, il courut attaquer les Huns,
habitans des rives du Volga, qu'on appèla dans la
suite Bulgares. L'égalité la phis entière régulait
parmi ces peuples, les distinctions, qu'ils n'accordiient qu'aux plus braves d'entre eux, étaient
graduées sur le nombre d'ennemis qu'ils attaient
tuées Théodorie les défit sur tes puids du Borysthène, et renversa leur chef deux coup de lairée.

Les nomiromains perdit à coup époque dans les
Gaules son dernier appuir Syagrius, battu par
Clovis; chercha vainement un apile à Toulouse;

estié7 .

\* Air 485.

Alaric, roi des Visigoths, le livra au roi des Français, qui lui fit trancher la tête.

Zénon se rendait de plus en plus odieux et méprisable : passionné pour les jeux du cirque, il encouragea par son appui l'insolence de la faction. verte, dont les partisans commirent dans l'empire les plus grands désordres; ils massacrèrent à Antioche un grand nombre de Juis. L'impunité des meurtriers excita une révolte en Palestine. Les Juis élurent un roi, nommé Jutuza, qui s'empara de Sichem et de Césarée; les Hébreux égorgèrent une foule de chrétiens. Mais Asclépiade, gouverneur de Palestine, combattit les rebelles, les défit complétement, prit leur nouveau roi, et envoya à l'empereur la tête de Jutuza ornée du diadème.

L'empereur, toujours ingrat, éludait les pro- Marche de Théodorie messes faites à Théodoric. D'un autre côté, les contre 24-Goths s'indignaient avec raison de voir leur roi s'abaisser sous le pouvoir d'un lâche empereur, et porter le nom de préfet, de général et de consul; l'esprit de liberté, qu'on ne trouvait plus à Rome et à Byzance, faisait alors la force des peuples barbares, et l'autorité de leurs princes était très-limitée. Théodoric, cédant au vœu de sa nation, rompt son alliance avec l'empereur, et s'avance jusqu'aux portes de Constantinople, portant devant lui la flamme et l'épouvante.

Zénon, incapable d'arrêter ce torrent; veut le entrevue détourner par sa soumission, et propose à Théo-

derie une untrevne : le roi des Gothe l'accepte . et . certain que la terreur de son nom le garantit de tout danger, il entre saus troupes à Constautinople, et paraît seul aux vous de l'empereur.

de l'Italio à

Après avoir écouté dédaigneusement les repre-Théodoric. ches de Zénon, « Voulez-vous, lui dit-il, éviter la » ruine qui vous menace? Il ne vous en coûters » qu'une parole. Vous avez livré honteusement » aux Hérales l'antique berceau de votre empire, » l'halie; laissez-moi en tenter la conquête. Si fe » réussis, nous en partagerons l'honneur. Rome, » au lieu de dépendre de ves emerais, sera gou-\* vernée par le file que vous avez adopté; si pe » pósis dans cette entreprise, vous y gagnerez » espoce, car vous serez dégagé des subsides » onéreux que vous me payez. »

Zénon accepte dette proposition, espérant que les Gotha, dont il allaispar le obtenir l'éloignement, tronversient leur tombeau en Italie.

Il en fit done la cession par un édit solennel: es, suivant les anciennes coutumes, il denna l'investiture de cette nouvelle souveraineté à Théodorio, en lui posant sur la tête un voile sacré.

Après la conquôte, les Goths prétendirent que l'empereur avait fait à leur roi l'abandon total de ces contrées, les Grecs soutinment que Théodoric n'en avait reçu l'investiture que pour les gouverner comme lieutenant de l'empereur.

Les peuples du Nord, qui ne connaissaient

d'autre droit que la forçe, ne cherolaient pas, comme les politiques modernes, de plausibles prétextes pour couvrir leurs invesions d'une apparence de justice : cependant, si le roi des Goths en avait voulu trouver un pour marcher en Italie. le sort le lui offrait.

Odnacre, jusque là favorisé par la fortune, ve- entre Odea. nait de porter ses armes jusqu'aux rives du Danube, cre et Théoet, après avoir défait complétement les Ruges, il revint en triomphe dans Ravenne, trainent à la suite de son char leur roi Féléthée chargé de chaînes. Par un cruel abas de la victoire, il fit trancher la tête à son captif. Les Ruges avaient la même origina que les Goths: Frédéric, fils de

Féléthée, vint implorer le secours de Théodorie,

qui promit de le venger \*.

A. la voix de leur prince, les Gothe s'arment : tonte la nation s'ébranle; les vieillerds, les enfans snivent l'armée : la Dagie et la Mossie sont abandonnées par eux, et, comme s'ils étaiens certains de la victoire, ils quittent sans regret leurs villes, leurs champs, leurs foyers. L'ardeur de vaincre éteint en eux tout autre sentiment, et déjà ils ne connaissent plus de patrie que la riche contrée qu'ils vont conquérir.

Cette foule innombrable prend la route de Sirmium, marche sans magasius, ne vit que de chasse et de pillage, et avant de combattre, se voit au

<sup>\*</sup> An 488.

moment d'être détruite par la famine et par la peste.

Accablée de fatigues, elle arrive sur la rivière d'Ulca: les Gépides lui en disputent le passage; à leur aspect, les Goths réculent; Théodoric impatient s'écrie : « Que les timides s'arrêtent! qué » les plus braves me suivent! Peu de guerriers me » suffiront pour vaincre, mais tous profiteront de » la victoire; que tous vos étendards levés s'ap— » prochent, m'entourent, et me signalent aux » ennemis. Je veux servir de but à leurs traits: » mon bras leur apprendra bientôt que c'est à mes » pieds qu'ils doivent déposer leurs armes. »

A ces mots, il s'élance presque seul dans le fleuve, et le franchit en renversant tous ceux qui s'opposent à ses coups : l'armée entière, entraînée par son courage, le suit. Trasilla, roi des Gépides; Busa, roi des Bulgares, expirent sur le champ de bataille; leurs troupes sont enfoncées; une partie est tuée, l'autre prend la fuite; leurs camps, leurs trésors, leurs vivres, tout devient la proie des Goths, et Théodoric vainqueur pénètre sans obstacle dans la Vénétie.

Odoacre était campé entre Aquilée et les Alpes' Juliennes, sur les rives du Sonzo, où se trouve aujourd'hui Goritz. Théodoric, après avoir laissé prendre quelque repos à ses troupes, livre bataille à Odoacre, triomphe de sa résistance par l'impétuosité de l'attaque, le poursuit jusqu'à son camp; s'en empare, et le contraint de se renfermer dans

dans Vérone. Il data son règne en Italie du jour de cette victoire \*.

Tandis qu'il assiégeait Vérone, Odoacre, que victoire de son malheur n'avait point abattu, reçoit un renfort:

au milieu d'une nuit obscure, il sort de la ville, surprend, égorge les postes avancés, et pénètre dans le camp ennemi. Théodoric dormait paisiblement dans sa tente; il est éveillé par les cris de sa mère et de sa femme, qui, le glaive à la main, l'appellent au combat; il se lève, s'arme, voit les Goths fuir, s'élance au milieu d'eux, les arrête, les rallie, se précipite sur les soldats d'Odoacre, qui, se croyant vainqueurs, se livraient au pillage: il en fait un grand carnage, les met en déroute, et les poursuit si vivement qu'il entre pêle-mêle avec les fuyards dans Vérone.

Odoacre s'échappe et court à Rome. Depuis long-temps cette ville, dépouillée de gloire, était ouverte aux vainqueurs et fermée aux vaincus: les Romains défendent l'entrée de la ville à cet Odoacre qui naguère était l'objet de leurs serviles hommages, et lui déclarent qu'ils ne reconnaissent d'autre maître que Théodoric, nommé par l'empereur d'Orient pour les gouverner.

Milan, plus fidèle, voulait se défendre; mais la politique de son évêque et la trahison de Tuffa, général d'Odoacre, en ouvrirent les portes à l'heureux Théodoric.

\* An 488.

**TOME** 8.

Le roi des Goths confia le commandement d'une de ses divisions à ce même Tuffa: une nouvellé défection lui apprit bientôt que les traîtres, qui nous servent, ne méritent que notre argent et notre mépris.

Tuffa livra les troupes qu'il commandait à Odoacre et à la mort.

Epiphane, évêque de Pavie, décida les habitans de cette ville à éviter les malheurs d'un siège par une prompte et honteuse soumission.

Le sort dispose de la fortune, mais non de la gloire: Odoacre mérita de conserver la sienne par son courage dans les revers; deux fois vaincu, souvent trahi, son génie fécond en ressources avait encore réuni autour de lui une nombreuse armée; il semblait, après sa chute, se relever plus fort et plus redoutable.

Alaric, voi des Visigoths, vint joindre ses troupes à celles de Théodoric. Gondebaud, roi des Bourguignons, sous prétexte de secourir Odoacre, entra dans l'Italie par Génes, dans le seul dessein de piller les villes et de dévaster les campagnes.

Cette malheureuse Italie souffrait alors tous les maux dont l'ambition romaine avait si long-temps accablé l'univers.

Ce fut au milieu de ces dissensions cruelles que les évêques et les nobles, pour échapper aux ravages de la guerre, se retranchèrent sur les mon-

tegnes dans des châteaux fortifiés; l'habitant des campagnes, qui s'y réfugiait, achétait par la sérvitude le repos momentané que lui offrait la protection de ces chefs avares et hautains.

Odoaore, loin de se borner umidement à faire Nouvelle une guerre défensive, attaque vivement Théo-altque n'odorio, lui enleva Milan, et le contraignit de se repirer dans Pavie, où il l'assiègea.

Mais le ciel paraissent conspirer contre lui; tine sa défaite pluie qui tombait par torrens le forca de lever le siège. Dans ce moment l'armée d'Alarie paret : Théodoric, fortifié par elle, poursuivit à son rour Odoacre, l'auteignit sur les bords de l'Adda, et lui livra, le 11 août 490, une butaille qui fut décisive; l'opinistreté et le courage des deux chess rendirent le combat long et sanglant : chacun ne vouhit céder la victoire qu'avec la vie. Enfin, après un grand camage, Odoacre, avant vu tomber autour de lui ses plus braves guerriers, chercha son salut dans la fuite, et s'enforma dans Ravenne; if dy défendit un au, y capitula; et, sur la prêmesse qu'on lui sit d'épargner ses jours et censi de ses partisans, il abandonna l'Italie au vainqueur.

Theodoric envoya Festus Niger a Constantinople pour demander à Zérion de lui accorder le titre de roi d'Italie; la vanité de l'empereur le disposait au refus, la crainte au consentement; il mourut avant de s'être décidé entre ces deux sentimens.

Théodoric, maître de Ravenne, y entra en

Mort d'O triomphe, traita d'abord Odoacre en roi, et lui la perfidie de Théodo- en laissa le titre : il paraissait alors sentir qu'un tel homme, en perdant une couronne, avait droit par son courage à l'estime de son vainqueur; mais, peu de temps après, la politique du conquérant l'emporta sur la générosité du héros. Odoacre était plaint, regretté; Théodoric résolut sa mort : il invita cet infortuné prince à un festin avec sa famille et ses principaux officiers, le tua de sa main \*, et fit massacrer tous ceux qui l'accompagnaient. En vain il prétendit avoir reçu l'avis certain d'une conspiration tramée contre ses jours par Odoacre: ce meurtre ternit sa gloire, et trente ans de vertus ne purent effacer cette tache.

Théodoric st roi de

Toute l'Italie, la Rhétie, la Norique et la Dalmatie se soumirent au pouvoir de Théodoric. Il conquit la Sicile, non par les armes, mais par l'éloquence de Cassiodore, qu'il y envoya.

Frédéric, roi des Ruges, vengé par le roi des Goths, devint jaloux du triomphe de son protecteur, souleva contre lui quelques previnces, et fut puni de son ingratitude par une défaite sanglante.

Les Goths forcèrent les habitans de l'Italie à leur céder le tiers de leurs terres. Le mélange des langues suivit le mélange des peuples et des propriétés; la langue italienne en fut le résultat.

C'est ainsi que s'établit en Italie le règne

<sup>\*</sup> An 493.

des Ostrogoths, dont la puissance ne dura que soixante ans.

Théodoric, nommé dans son pays Dietrich, fut le plus grand homme de ce siècle. Sa taille était majestueuse, son regard doux et fier; économe et libéral, impétueux mais clément, habile politique et grand capitaine, il sut à la fois se faire craindre de ses indociles guerriers, et gagner l'affection des peuples qu'il avait vaincus.

- « Nous détestons l'oppression, disait-il dans » un de ses édits, nous voulons que la justice
- » désavoue la violence. Goths! vous devez aimer
- » les Romains comme vos frères. Romains! vous
- » devez chérir les Goths comme vos défenseurs. »

Son économie seule remplit le trésor ; il di- Son gou-

minua les impôts, rendit la prospérité au commerce et la paix à l'agriculture ; sa justice sevère réprima le brigandage; sous son règne, on voyageait sans crainte dans toute l'Italie; et sa sagesse y établit un si bon ordre, que, lorsque Anastase; successeur de Zénon, pour conserver l'apparence de la souveraineté à laquelle il prétendait, recommanda publiquement à Théodoric de respecter le sénat, de faire exécuter les lois et de maintenir l'union entre ses sujets, tous les Romains s'écrièrent que de tels conseils étaient moins nécessaires au roi des Goths qu'à l'empereur luimême.

Théodoric, loin d'humilier les vaincus, adopta

leur habillement, conserva le droit romain, laissa ses deux peuples se gouverner par leurs coutumes, et leur donna des juges de leur nation.

Sans écouter, comme les princes faibles, les avis intéressés de ses courtisans, il combla de bienfaits ceux d'Odoacre : par la force on ne fait que vaincre, c'est par la générosité qu'on soumet.

triomphlae

Théodoric entra dans Rome en triomphe l'an dans Rume. 500. Le pape Symmaque et le peuple vinrent au-· devant de lui. Il professait l'arianisme; mais, trop habile pour se laisser dominer par un esprit de secte, il traita le pape avec respect, et rendit hommage au Dieu des armées dans l'église de Saint-Pierre.

> Boèce, en présence du sénat, prononça son éloge; et l'éloquence romaine parut renaître des qu'elle gut à louer, non plus de vils tyrans, mais un grand homme.

Sa conduite politique.

Théodoric harangua le peuple, lui promit la conservation de ses droits, celle des priviléges du sénat, le maintien des lois, des distributions annuelles de blé, des fonds pour les hôpitaux; et il tint toutes ses promesses.

La garde impériale conserva sa solde; il releva les murs des villes, et les embellit par un grand nombre de palais, de portiques et d'amphithéatres. Le roi des Visigoths contemplait avec vénération ce Capitole qui avait gouverné le monde, la tribune illustrée par tant d'orateurs, ces grands monumens qui survivaient à tant de triemphes; et peut-être, au même moment, les ombres des anciens béros de Rome gémissaient de voir qu'il n'existait plus dans la capitale du monde qu'un conquérant barbare qui fitt encore digne, par son génie et par son courage, de porter le nom de Romain.

La politique de Théodoric fut habile et profonde; il avait trop éprouvé en Pannonie les peines attachées à la condition d'un chef de barbares, pour ne pas chercher les moyens d'adoucir les moturs de ses sujets, ou plutôt de ses compagnons d'armes, aussi indociles que belliqueux.

Le roi de ces guerriers féroces était moins leur souverain que leur ministre : forcé d'obéir à leurs passions, il s'était vu contraint par eux à combattre contre ses alliés, à violer les traités qu'il avait signés, à ravager la Thrace, à changer les plus helles contrées de la Grèce en déserts, et c'était pour diriger ce torrent, impossible à contenir, qu'il avait porté ses armes au-delà des Alpes.

A près la conquête de l'Italie, pour accoutumer ses soldats au repos, il leur partagea les terres conquises. Une propriété, un sol fertile, un beau ciel inspirent promptement l'amour de la patrie, de la tranquillité, des jouissances de la vie sociale; et l'intérêt même fait sentir le besoin de l'ordre, de la justice et des lois.

En même temps ce prince clairvoyant, loin de s'andormir dans une fausse sécurité au milieu d'une

nation indignée de porter un joug étranger, évita également de laisser les Romains reprendre l'habitude des armes, et de souffrir que les Goths s'amollissent dans la prospérité.

Les terres accordées à ces guerriers ne furent que des cessions conditionnelles de la puissance royale, des bénéfices révocables; il fallait mériter, par un service actif, par une obéissance constante, la conservation de ces biens qu'on avait obtenus par le courage: par là il assurait la défense de ses conquêtes contre les ennemis du dehors et du dedans, et faisait des Goths un peuple heureux et soumis, sans le rendre moins vaillant.

Il les rassemblait fréquemment, et entretenait leur force et leur ardeur par des exercices militaires.

Gouvernant par d'autres principes les peuples d'Italie, il leur laissait leurs lois, leur luxe, leurs coutumes, leurs fêtes, leurs assemblées, les occupait de plaisirs, les éloignait des armes, laissait les villes élire leurs magistrats, régler leurs intérêts, permettait aux différentes sectes de professer leur culte, aux évêques de tenir leurs synodes.

Sa cour ressemblait à celle des empereurs: on y voyait des préfets, des patrices, des questeurs, des consuls; tous ces dehors cachaient le barbare aux yeux des Romains.

Sur la frontière et dans les camps, Théodoric,

reprenant son armure, se montrait aux regards des enfans du Nord sous d'autres formes.

Les prêtres et même des saints, tels que Fulgence et Epiphane, célébraient sa vertu; le sénat et le peuple romain vantaient sa justice, ils le regardaient comme leur libérateur: et les Goths, en brandissant leurs lances, chantaient ses exploits, et l'honoraient presque comme un Dieu.

Ce prince, luttant d'adresse avec les Grecs, méprisait leur faiblesse et flattait leur vanité. Sa correspondance avec Zénon, et Anastase son successeur, était rédigée en termes aussi équivoques que cenx des édits de ces princes. Quand ceux-ci lui écrivaient comme à un vassal, il leur répondait comme un allié, parlait beaucoup d'union, jamais de dépendance, leur laissait confirmer les consuls qu'il nommait, ne s'offensait point de la souveraineté qu'ils affectaient, et ne les consolait de son indépendance que par les démonstrations vagues d'un vain respect.

Marcellin et plusieurs auteurs latins prétendaient que le roi des Goths devait toute son habileté à son génie et rien à l'éducation, que même il ne savait pas signer son nom. Il est difficile de croire que ce prince, élevé à Constantinople, ait pu conserver cette ignorance grossière: ce qui est certain, c'est que, s'il ne cultiva pas les lettres, il les distingua et les protégea toujours.

Il prit pour ministre le savant Cassiodore Libé-

rius, dont les talens lui firent oublier qu'il avait été l'ami d'Odoacre; enfin il éleva aux plus hautes dignités Boèce, le dernier des orateurs romains qui mérita d'occuper la tribune de Cacéron; Boèce, aussi fameux par l'étendue de ses connaissances que par ses vertus et par ses malheurs,

Les empereurs d'Orient étaient moins à redouter pour le nouveau souverain d'Italie que les rois du Nord et que les monarques de l'Occident. Tous ces vieux ennemis de l'empire romain, les Francs, les Bourguignons, les Allemands, et toutes ces peuplades belliqueuses qui couvraient les rivages de la Scandinavie, les champs de la Gaule, les forêts de la Germanie et les bords du Danube, ne voyaient pas, sans envie, le roi des Goths assis tranquillement sur le trône d'Auguste, de Trajan et de Constantin. Théodoric s'unit étroitement avec le roi des Visigoths, qui occupait le midi de la Gaula; il s'unit à Clovis, roi des Francs, en épousant sa sœur Audeflede; et deux cent mille guerriers, toujours prêts à combattre, continrent ou réprimèrent l'ambition de ses autres rivaux.

Lorsque Clovis, après avoir réuni toutes les tribus des Francs sous son pouvoir, syant vaincu Syagrius, battu les Allemands et détruit la puissance des Bourguignons, déclara la guerre au roi des Visigoths, Théodoric embrassa la cause de son allié, de son parent Alaric; et, s'il ne put sauver ni ce prince ni l'Aquitaine, il fit au moiss échouer les efforts des Français devant Arles; le conquérant de l'Italie fut ainsi la seule digue qui put arrêter le cours des exploits de l'heureux vainqueur de la Gaule.

L'admiration due à un homme de génie, si supérieur à son siècle, ne peut faire excuser les fautes, les erreurs et même les crimes qui ternirent la vieillesse de ce grand roi; mais il serait injuste de ne pas en attribuer une grande part à sa position, aux mœurs de son temps, à la corruption des patriciens de Rome, à la férocité des officiers barbares qui compossient sa cour.

Il suffira, pour justifier nos éloges, de le comparer à tous les autres conquérans, qui, disait-il lui-même dans une de ses leures, « pillent ou détruisent les villes, les provinces conquises »; il ajoutait : « pour nous, nous voulons faire regretter aux vaincus de ne l'avoir pas été plus tôt. »

Pendant trente ans cette maxime régla presque toutes ses actions; il recommandait à ses guerriers de joindre l'humanité romaine à la vaillance gothique; et, au mépris de la coutume des harhares habitués à ne recommitre de juges que leurs épées, il défendit le duel.

Dans le cours de son règne, Symmaque et Laurent se disputèrent par les armes le ponsificat. Théodoris fit juger cette contestation par un concile, et n'employa son autorité que pour faire exécuter le jugement rendu en faceur de Symmaque.

Ce pape, abusant peut-être de sa tolérance ou de son indifférence pour les querelles religieuses, fit déclarer par un autre concile que le saint Siége rend impeccables ceux qui l'occupent, ou plutôt que Dieu ne permet d'y monter qu'à ceux qu'il a prédestinés à être saints.

Si la raison ne suffisait pas pour montrer la folie de cette orgueilleuse prétention, l'histoire de trop de papes, indignes du sacerdoce, en prouverait la fausseté.

Tandis que l'Italie, successivement avilie et ravagée par les Vandales et par les Hérules, sortait de ses ruines et semblait renaître plus heureuse et plus florissante, l'empire d'Orient continuait à gémir sous le joug honteux du lâche Zénon. Celui qui craint tout, croit tout : l'empereur, tremblant toujours pour son trône et pour sa vie, consultait les astrologues et ajoutait foi à leurs prédictions. Malgré son zèle pour sa secte, le désir de connaître l'avenir le portait à entretenir souvent Proclus, Marin, Damasius et d'autres philosophes païens; les prêtres les accusèrent d'avoir formé un complot pour contraindre Zénon à rétablir le culte des idoles. Un de leurs complices, Sévérien, les trahit et prit la fuite : les conspirateurs furent livrés à la mort.

Un autre astrologue, le comte Maurien, prédit à l'empereur que l'un des silenciaires du palais s'emparerait de la couronne. Une telle prédiction n'exigeait pas une grande pénétration. Toute la cour alors connaissait l'amour de l'impératrice Ariane pour le silenciaire Anastase; Zénon seul l'ignorait. Ses soupçons tombèrent sur Pélage, collègue d'Anastase : il l'exila en Servie, où il fut égorgé.

Ariane, avertie par ce meurtre du sort qui la Crime de l'impéramenaçait, prévint ce danger par un crime atroce. trice Ariano L'empereur tomba malade. L'impératrice, profitant du moment où il s'était évanoui, le sit enterrer vivant : ses cris percèrent la voûte; la garde, qui les entendait, ne voulut point ou n'osa pas le secourir. Peu de temps après on ouvrit son tombeau, et l'on vit qu'il s'était déchiré les bras. Cet horrible forfait inspira peu d'horreur, soit qu'on en voulut douter, soit qu'on crût qu'un si vil tyran méritait une telle femme et une telle fin. Zénon mourut en 401, âgé de soixante-cinq ans, après. seize ans de règne.

## CHAPITRE SECOND.

Serment d'Anastase. — Son portrait. — Révolte de Longin, stère de Zonon. — Sa désaite et se more — Exploits de Justis. — Evénemens en Perse. — Guerre avec Théodoric — Construction d'une muraille à Constantinople. — Violation du sèrment d'Anastase. — Guerre de religion. — Victoire de Vitallien. — Sa désaite devant Constantinople. — Mort d'Anastase.

## ANASTASE. (491).

Serment d'Annstase,

ARTANE et son ministre l'eunique Urbiee, en donnant la mort à Zénon, avaient pris toutes leurs mesures pour le remplacer; le sénat, dominé out gagné par eux, élut Anastase, qui exerçait la charge de silenciaire. Mais, comme on l'accusair de favoriser l'hérésie des manichéens et des eutichiens, le patriarche Euphémius, avant de le couronner, voulut qu'il jurât par écrit de se conformer à la doctrine du concile de Chalcédoine: il signa ce serment, et tous les peuples de l'empire, accoutumés à changer servilement de joug, apprirent sans étonnement que Zénon était tombé du trône, et que celui qu'ils avaient pour maître, était un ancien domestique du palais.

Anastase, âgé de soixante ans lorsqu'il parvint pertrait au rang suprême, ne fut remarquablé ni par de

grands vices ni par de grandes vertus. Né dans une famille obseure, sa beauté, mérite de cour, fit sa fortune; un de ses yeux était bleu, l'autre noir. Son caractère offrait la même irrégularité: un le vit tour à tour audacieux et indécis, avare et libéral, tolérant et persécuteur.

Il disait souvent que la raison d'état excuse tout, maxime des mauvais princes pour couvrir leurs crimes dit volle de l'intérêt public; heureusement ses actions furent plus généreuses que ses principes. Il bannit les délateurs, respecta la justice, abolit l'usage barbare qui fâisait combattre sur l'arêne les hommes contre les animaux; enfin il délivra le peuple de l'impôt onéreux levé sur toutes les productions de l'industrie, même sur la mendicité, et qu'on appelait le chrysagire.

Longin, frère de Zenon, aspirait à l'empire, Révolte que ses vices auraient déshionoré; les Isaures sou-fière de Zetiment ses prétentions, et leur révolte ne fur non. comprimée qu'après une guerre de six ans.

Les généraux d'Anastase remportèrent sur eux saidhite plusieurs victoires, et en firent un grand carnage; enfin les deux consuls, Jean-le-Scythe et Jean-le-Bossu, les défirent complétement et prirent Longin, qui flut décapité.

Cette guerre commença la fortune d'un obscur Exploite paysan de Thrace nommé Justin, qui, peu de temps après, parvint au trône. Agé de vingt ans, il avait quitté sa charrue pour fuir la misère; et,

suivi de deux de ses compagnons, il était venu à pied dans la capitale, portant une besace et un bâton. Tous trois s'enrôlèrent: Léon, frappé de leur haute stature, les fit entrer dans sa garde. Justin était déjà capitaine, lorsqu'on marcha contre les Isaures. Une faute contre la discipline le fit condamner par Jean-le-Bossu à perdre la vie; la hache était levée sur sa tête, lorsque le consul, arrêté par un songe suivant les uns, par une apparition suivant les autres, lui accorda sa grâce.

Sa bravoure lui attira l'estime de ses chess et la bienveillance de l'empereur, qui le nomma successivement sénateur, chef des offices et patrice.

Les Sarrasins, qui troublaient alors le repos de l'empire par leurs excursions et leurs brigandages, et qui, depuis, lui devinrent si funestes, lorsqu'une nouvelle religion ajouta l'ardeur du fanatisme à leur passion pour la guerre, parurent en grand nombre cette année \* en Syrie. Romanus, gouverneur de Palestine, les combattit et les força de se retirer.

Anastase fut moins heureux contre les Bulgares. Ils avaient passé le Danube; Ariste et le comte Nicostrate, à la tête de l'armée d'Illyrie, leur livrèrent bataille et la perdirent; d'affreuses dé-

Evenemens vastations furent la suite de cette défaite.

La peste et la famine dépeuplèrent une partie de l'Asie \*\*. Pendant ce temps la Perse, sans

<sup>\*</sup> An 499. — \*\* An 501.

cesse attaquée par les hordes du Nord, était déchirce par les discordes civiles. Pérose fut tué dans une bataille contre les Huns; Balacèse, son frère, lui succéda; Cavade, son fils, resta en otage chez les Huns victorieux. Le nouveau roi méprisait la religion des mages; ils révoltèrent le peuple contre ce prince: on lui creva les yeux; on le dépouilla de la couronne. Cavade hérita de son sceptre et régna en tyran.

Ses ambassadeurs vinrent demander à l'empereur Anastase les subsides que Zénon lui avait promis. L'avare Anastase préféra l'argent à la paix; il prétendit qu'on était convenu, non d'un don, mais d'un emprunt. Cette conduite rompit les liens des deux empires: de grands événemens forcèrent Cavade à différer sa vengeance.

Il voulut contraindre les Arméniens à embrasser son culte; ceux-ci prirent les armes, massacrèrent les mages et taillèrent en pièces les troupes persannes.

Les crusutés de Cavade le rendaient odieux; son ingratitude pour un général qui l'avait sauvé dans un combat, et qu'il fit mourir, excita la fureur des grands du royaume; ils le déposérent, l'enfermèrent dans une prison, et élurent pour roi Zamaspèce.

Bientôt Cavade, délivré par le courage de sa semme, se réfugia chez les Huns qui lui donnèrent des troupes et le rétablirent sur le trône.

TOME 8.

Après s'être vengé cruellement de ses sujets rebelles, il déclara la guerre aux Romains, entra en Arménie, la dévasta, et forma le siége d'Amide. A la suite de deux assauts inutiles, il feignit de se retirer, revint pendant la nuit et pénétra dans la ville par la négligence de quelques moines plongés dans l'ivresse, et qui laissèrent sans défense un fort dont la garde leur avait été confiée. Quatre-vingt mille habitans furent passés au fil de l'épée : tous auraient péri ; l'adresse et le courage d'un vieux prêtre grec mirent seuls sin à ce carnage. « Seigneur, dit-il à Cavade, un grand roi » souille sa gloire en égorgeant les vaincus. - Et » pourquoi, répondit le roi, a-t-on lassé ma » patience par une résistance si opiniâtre? - C'est, » reprit le vieillard, que Dieu voulait accorder » cette conquête à votre valeur plutôt qu'à notre » lâcheté. » Cette réponse, à la fois sière et flatteuse, désarma le vainqueur. \*

Anastase envoya contre les Perses une forte armée, commandée par Aréobinde, général habile; mais il lui donna pour collègues deux courtisans, Hypace et Patrix, qui, jaloux de sa gloire, craignaient plus ses succès que ceux de l'ennemi. Ils le trahirent et laissèrent surprendre l'armée par les Perses, qui la taillèrent en pièces.

Cavade, après une tentative inutile sur Edesse, se vit forcé à la retraite par Arcobinde. Anastase'

<sup>.</sup> An 503.

ne put reprendre Amide. Effrayé de l'approche de l'ampée des Goths qui menaçaient l'Illyrie, il conclut la paix avec Cavade, ou plutôt il l'acheta : on lui rendit Amide, mais il paya au roi de Perse un tribut de onze mille livres d'or.

L'empereur, délivré de cet ennemi, rassembla Guerreuv tontes ses forces pour les opposer à l'armée que Théodorie venait d'envoyer en Illyrie sous les ordres d'un général nommé Pitria : lorsque les armées furent en présence, le général des Goths, pour enflammer leur courage, à la vue d'un ennemi supérieur en mombre, s'élance à leur tête et s'écrie : « Compagnons! mous connaissez tous » la vaillance de votre noi. Les ennemis, qui » ont éprouvé sa force et son courage, le con» naissent comme vous Prouvez-leur que vous » lui ressembles. Quoiqu'il soit absent, il vous » voit : marchez, combattez ; il a les regards » fixés sur vous, aucune de vos actions ne lui » échappers. »

Les Grecs furent complétement battus; et Pitria, défendant qu'on déponillat les morts, ordonna de laisser sur le champ de bataille les armes et les chevaux comme trophée de sa victoire.

Anastase éprouvait que les légions énervées construent n'étaient plus de suffisans remparts pour défendre muraille à capitale. Il fit construire à treize lieues de Connectantistantinople une muraille épaisse de vingt pieds,
flanquée de tours, et qui s'étendait, dans l'espace

du troize lieurs, de la Propontide au Pont-Euxin; signal de détressey monument à la fois de faiblesse en de luxeum manufacture de la fois de faiblesse.

et la fortune de Théodorio, chardha nine wengeance sans gloise; et la lorsqu'il vit le roi des Goths occupé dicombatite les firançais, il chargea Romania, à la tête de huit mille soldats, de piller la Galabre et les côtes d'Italie. Le en même temps il donia le nitre de consul à Clovis qui lui enlevait pour jamais la Gaule, et sit officia ce prince par ses ambassadeurs uns tausque de pour procet une coutonne déor; il espérait par la renetter une lusine irréconciliable entre le roi des Francs et celui des Goths.

grace, mais recontine les souvenirs de Rome et le respect pour les dignités nomaines existaient entore dans la Gaule, de roi des Francs, pour rendre son autorité plus rénérable aux yeux des pouples conquiss receut, dans l'église de Saint-Mertin de Tours, les ornemens qu'on lui présentaits et active plus autorité plus autorité de Saint-Mertin de Tours, les ornemens qu'on lui présentaits et active plus de titre qui samblait sanctionner son pouvoir et légaliser sa conquête.

L'empereur, ne réussissait pas mieux à maintenir da tranquillité intérieure qu'à sontenir da gloire des armes de l'empire. La passion des an-

and the state of t

ciens Gross pour les courses de schars n'était point tombée avec leur libertégale l'avaient communiquée à leurs vainqueurs. Presque indifférent portr la reloite du chatap derhatalletet de la tribute; sh allo: cap draint pour migraphitical de pantistronni seve timingor ali'ilphibinat (to tappie); deurs généranx, leurs consuls, exilén, moutilés, lenchaîties, leurs princes avilisti assassinés, détrônis, ils embrasaiene avec passion la quarelle des pothere de la faction verse on the la faction bleuns et, buayant dans leur faireur les armes dessoldats, Bactorité dus prince de lu voix des nispistrets ; ils charle au se che stracht de trouver voir se charle ide comegen repulsion bright interior accom ; ba L'empereur, entraîné par le torrent de l'opinimmy commit las fautes desprendres partisdans ces sanglantes et méprisables que alles pla faction, opiposta à toule, qu'il promigeult » chetta souvent/des... soldivient ape saymenteme purtompriment quelratueline michienil fut immita et poursuivi à coups de piertes etiso vitroblige de la renfermendans - som palate by renew the control of the line of the . The witner hibletee, plus hide, l'exposur de

plus ginds dangers. Veineu per son penchant d'annu mous littérais de Nester et d'Eutychès, il arracha s violement au paurarche Mucédonius le serment écnichentil était dépositaire, et par lequel, à son avénement, il s'était engagé à soutenis l'orthodoxie. Ce manque de foi devint le signal de la première-

de rengion.

guerre de religion. On vit vingt mille moines accourir de Syrie pour renverser le trône pontifical du patriarche; diputres légions de moines durmèrent pour le défendre. Enfin Vitallien, petitfils disaper, crowner que son ambition pourrait profiter de ces discordes, embrassa la cause des catholiques, arma tous les mécontens, mit en déroute seixante mille hommes que l'empereur envoyait contre lui, força la grando asuraille et vitt camper sous les murs de la capitale.

Mipace, neven et général d'Anastase, avait été fait prisonnier. Le veinqueur le trainait à sa suite dans une cage de fer. Cyrille, qui le remplaçuit, remporta d'abord quelque avantage et contraignit Vitallien à se retirer; mais, s'étant ensuite laissé surprendre par l'ennemi dans une maison de déhauche, il fut pris et égergé.

Vitallien assiégea Communipople. La division y stantinople. régunity à s'en serait rendu maître sure l'habeleté d'un physicien d'Athènes, nommé Prochus. Ce philosophe, renouvelant les prodiges d'Archimède, détruisit les machines de guerre des assiégeans et brûk leur flotte : la garde impériale, profitant de l'épouvante causée par ce désastre, sort, se précipite sur les troupes de Vitallien, en massacre une partie, met le reste en stite, et force le chef des rebelles à rendre la liberté à Hipace et à demander la paix.

Anastase la lui accorda, promit d'être ortho-

doxe, et continua toujours à maltraiter les catholiques.

Il ne jouit pas long-tomps du repos que lui donnait la soumission de Vitallien: on lui apprit qu'un nouveau corps de harbares, ayant franchi le Danube, ravageait la Macédoine et la Thessalie; comme il se préparait à les combattre, un coup de foudre termina son règne et sa vie. Il mourut presque nonagénaire, après avoir régné vingt-sept ans \*.

Ceux de ses sujets que n'égarait point l'esprit de secte, rendant justice à la sagesse de ses lois, à la douceur de son administration, le placèrent au rang des bons princes. Les catholiques le comparèrent à Néron, à Dioclétien; le pape raya son nom des dyptiques (registres); le peuple de Constantinople troubla ses chéciques par des insultes. Pour le juger impartialement, on doit dire que ses prisos médicers vécut et régna sans gloire une sans homes.

<sup>\*</sup> An 518.

Contraction of the experimental contraction of the contraction of the experimental contraction of the contra

The country of the control of the co

<sup>1</sup> 

seemours, ies whitets of le graphs. His constant CHAPITRE TROISIEME THE MAN THE PARTY OF THE PARTY L'armon ... Portrait de Lapinie. surnommée Euphémia, — Adoption de Justinien par Justin. -L' contre Justin .- Mest de Vitalien par la perfidie du Justinien. .... Querriles des factions seu rientes de la faction bleue. - Guerre avec le roi de Perse. - Premières armes - Abdication et mort d'Elishan, roi d'Abysde Bélisaire. fi sinfe. : 4 Ambassade et morb du pape Jean . Disgrace destrates, et. de Synamung es a Britanit de Boden en Suranirlamnation et sa mort. — Mort de Symmagne, — Mort de Théodoric. — Régence d'Amalasonte. — Athalarie est roi. - d'Malie. - Instituen est nomme Angasto: - Mort de Pustino And the three of the traction of the track and there is Surprise of the state of the st TUSTIN: (alp518)

senateurs, les soldats et le peuple. Il commandais alors la garde, et, dans les pays soumis au despotisme, on voit presque toujours le trône renversé
ou usurpé par la force desunée à le défendre
L'ambitioux acmé, qu'an place si près de la couronne, pa, sit en peut d'esprimer ainsi, que le
bras à étendre pour la saisir.

Justin popuri dans les camps, a était concilié rietton de Justin partir des travaux; elles amaient sa bravoure; sa force rempregard ner son teint coloré, at vie acontradad et même sa groundre ignorance. Il se servait de l'or que loi prodiguait Amantius pour faire de grandes largesses aux officiers, aux principaux sénateurs, au peuple; mais ce fut pour lui-même qu'il sollicita leurs suffrages, et, d'un consentement presque unanime ils d'élutrent empereur.

Aleptian la como de anticitation antiche range pour l'inchieptian la como ince ministrate de l'élection and partie par les manistrates de l'élection and l'élection de la compartie par les barbares in manaix par volgender gantine adocant de la choix d'un empéreur guarder l'estimité adocant de la choix d'un empéreur guarder. l'estimité rais le choix d'un empéreur guarder l'estimité rais au formand de sait agé de soixante huit ans, et la vieilleure avait refroidi son compagnant.

A Sinle ndiviel empereur manquist du lumières y

tration de Proclus.

Adminie il possodeit au moins la première qualité d'un prince, l'art de committre les hommes et d'en cirer partir Common la acience militaire était la scule qu'il cht étathée, il ne se chargea que de l'armée, et confia l'administration de l'empire au questeur Proclus, homme intègre, expérimenté, savant, et généralement estimé.

Portraitde La femme de Justin se nommait Lupicine: paranonyme d'esclave elle était devenue sa contubine, son Euphémia épouse, et enfin imparatrice : espérant faire oublieg son briging en changeans som nom; if his domes polni d'allia Martia Euphenna. Elle dezeiteite à l'éducation, mais la nature l'aveit flouée de supriet y de bante et de prudence. Comme

Acoption de Justinien

par Justin. L'empetteur mon put pount d'orifans, routes ses M. fections so positivent sur son Meveli Justinien; high alorsi de iticitelici agrans:

Ce prince, dont le règne jeta depuis tant d'étils. hur l'empire, aibiendalais cens battes qu'off applila (four, il sque Balgario; Dunie, a Dardayil. Son, money laterple: payson free monnacie listok; sa mono Biglonisso, et hui racine Upranda Cee homs berberen abenjaiene la wante grecipie grond enbestum amis de Sabbenne, de Vigilanda et de Justinian genducia di dinagrado menter de Tennis singles ai proble, situate pres de Santiques l'Inchie poles. Thetraphrigie all trans , an additionated

Prédilection de Justin pour lo, christia-

Justin, monté sur le trône, se déclara hautementile protecteur des tatheliques; le peuble, charimé de célébra commessa nouveau Constantin, es doima de sur nom alikicione à l'impératrice.

Le clergé patholique, oppressur de qu'il n'était. plus oppoimé, persécuta les criens, les una+ nitheens, les nestoriens, enges que tous les hérétiques finteent exclus des emplois civils et militaires, et que même, ca qui était le comble de l'absurdité ; on me leur permit plus de servir centame soldets. Commence in the second

... L'emperaux étrivituati papa pour rentrer date an communicant the possible my consensit apply condition que le patriare he Tean Métricait la mémuire de ses grádos eisemes Acones y Emplessions et Manddomine. Un légat vine à Communitappe, l'empereur Patroncillingerie hometer dans le schat; et les églises gracique et letine farelit sinté prometimes. la premier degré cap legel il manifipacion des

Sévère, patriarche d'Antioche, contenus ens torn I hendries Witallian and collecte diametret . ... de l'initeres en discourte et subpent la surpresseritàrent un chez Eimethee y patriarche d'Alexandrie, que l'appui d'an parti nombrenz rendait inistrupuble.

Amenticis, at Théocrite , s dont l'élévation de Conspira-Justim a valte déjoué des aprojète ambitiques, farment lusti rent ine conspination sion la décembrit Théeorite fiet aridio, tui dans sa prison, et Amantimi exilé à Sardiques. Casa et partir de la contrata partir de la

"Un crival plus de craindre dent Vitallion, prince de Vitallion beneditaire de la Scythie ministre, pegis file di Ao lie.

par schof des Godes auxiliaires, adneral habitec B communicari, algent from armide; mu me pontuit bubilari que récomment il aveit assiégé. Constantimople ... en fist inembler Amestes ordens som pelsist Son sacle saours la foi catholique shis avaits fin donner par les synades. de Tyratil Arianica le uvle succes della force adutat un l'ammersimuissant était incertain. On le tromps podrile pesdeu, atda vengotnacy, pour les mippelènisses temps prit la majore pachdo de la confederation d'amitich Justin le abrible de dignités et albanueuras d'unit. de sessemble cilementale faire, sente senti, int frait. serment in Agmitunioni ntodi ling l'invitacique Setting, les Steadassines galais ante codes cariling subrit de la milica e étaiquille a main a par la mainte de la company attende le premier degré sur lequel il manifipeur sideses Séiden ganiarch a de tarioche, sontaniateur Operation 1-) The allegate place factions with configuration in the configuration of the conf

Operelies

dempisei planet in planet in planet in the point in the planet in the point in the planet in the pla

des ménateurs i des passielens, s'exposit sur l'arches aux musumques ou aux applatedissemens de l'in-constante multivade. D'obscurs cochers, collisables auxiplaisies du peuplisadiputérent seuls le prix de cas combats; onules distinguait par des couleurs puge, phanche, volte et blege.

Sous les empereurs, lorsque les élévens ne prirent plus de parta la chose publique, les plaisirs desinsemileurs seules affaires : les Romains, que lours mandtrés: amidspient à grands friss pour les distraire du chagrin de la servitude, portèrent dansles jeurspubliks cette ardeur, cette apreté, extrespoint ale saction qui me poevair plus éclater impunément dans le Porantif Chavan southt avéc passion des quarelles des conducteurs de cliars; les conlours qu'ils avaient adoptées deviment des mendards ou dessignada de tumulte: la superstition attacha bientôt des idées mystérieuses à ées quatre sanlelmanquion suppossit représenter les élémens; mo scruet woins dans lears triomphes ou dans lears seversi des préseges contraires ou favorables, que shacus interprétais au gré de ses opinions, de ses craintee an de ses désirs...

Les compensars; soit qu'ils fussent entraînés par l'escemple, soit qu'ils crussent plaire an peuple en l'imitants dominirent souvent la faute de prendre par à act quevelles puériles; l'influence de l'auto-inté des mendit enfin sussi importantes, aussi vio-leutes, aussi achaimées que les querelles refigieuses;

et ceux qui voulurent réprimer ces abus les tronvèrent trop enracipés par l'usage pour pouvoir les détruire.

Après la translation du siège de l'empire à Byzance, cette folie étrange et suneste sembla s'accroître avec la corruption des mœurs. Les Grecs, asservis par des tyrans, gouvernés par des euduques, opprimés par les barbares, ne semblaient retrouver leur ancien courage, leur ancienne audace, que pour défendre des prêmes orthodoxes, des moines hérétiques, pour soutenir, au péril de leur vie, on des formales inintelligibles, ou l'insolence de quelques misérables conducteurs de chars; et, au moment où, dans les camps, dans les palais, dans le sémat, on ne voyait que tyrannie et servitude, par un contraste bizaree, on retrouvait dans le cirque la démocratie avec toute sa licence et toutes ses fureurs.

Justinien appuya de son autorité les partisans de la faction bleue; fière de cette protection, elle se livra aux plus grands excès contre ceux qui soutenaient la faction verte. Toutes les villes devinrent le théâtre de combats sanglans, et de tous les crimes qui accompagnent les guerres civiles.

Les bleus prirent le costume des Huns, et se montrèrent, comme eux, avides et oruels: ils pillaient les maisons de leurs ennemis, massacraient les passans, vendaient leurs bras à ceux qui voulaient payer des assassins, enlevaient les

outrageaient sur le cadavre de leurs pères, outrageaient sur le cadavre de leurs époux les femmes les plus distinguées : aucun magistrat n'osait punir ces brigands, dans la crainte de déplaire à Justinien, et la terreur était portée à aul point que l'empereur ignara pendant trois ans leurs excès.

Lorsqu'il en fut instruit, il nomma, pour préfet de la ville, Théodote, homma ferme, juste, et autrefois comte d'Orient. Ce magistrat, bravant le courroux du prince, opposa aux factieux ane inflexible sévérité, dissipa leurs auroupemens, jeta en prison les plus mutins, et en fit décapiter plusieurs.

Au nombre de ceux qu'il envoya au supplice se trouvait un patricien nommé aussi Théodore. Les nobles, qui trop souvent veulent se mettre au-dessus des lois, se lignèrent contre le préfet t Justin, cédant à leurs clameurs, renvoya Théodote en Orient; mais cependant il obliges son successeur de suivre les mêmes principes, et de déployer contre les factions la même ferment.

La part que Justinien avait prise à ces désordres ne lui enleva point la bienveillance de l'empereur; nommé consul, ce prince dépensa des sommes prodigienses pour se rendre populaire par des fêtes magnifiques; il fit combattre sur l'arène vingt lions contre trente léopards. Le vulgaire, fermant

<sup>\*</sup> An 521.

les yeux sur la décadence de l'empire, prensit alors l'éclat pour la puissance, et la magnificence pour la grandeur.

Tandis qu'on l'amusait par la pompe de ces feux, on laissait Théodoric gouverner en maître l'Italie, et nommer un consul sans daigner de mander le consentement de l'empereur.

Guerre avec le rei de Perse.

dait souverain de la Colchide, nommée alors Lazique, lui donna un roi appelé Damnazès; il mourut: Zatheus, son successeur, ayant embrassé le christianisme, voulut tenir sa couronne de l'empereur d'Orient. Cavade, irrité, résolut dès lors de déclarer de nouveau la guerre à l'empire; il acheta, dans ce dessein, l'alliance d'un roi des Huns qui résidait près de Derbent; mais, ayant découvert que ce prince recevait aussi des subsides de Justin, il l'invita à une conférence, et se vengea de sa duplicité en l'assassinant.

Peu de tyrans surpassèrent Cavade en fourberies et en cruauté. La conformité, qui existait entre les principes de Zoroastre et de Manès, avait déterminé un grand nombre des principaux satrapes et des officiers de l'armée à embrasser le manichéisme; le fils du roi les favorisait, et on les accusait de conspirer pour porter ce jeune prince au trône. Cavade, dissimulant son courroux, rassemble les états du royaume, et s'adressant aux Manichéens: « Mon fils, leur dit-il, a

» curlinasse vos dogines, je le sais et je l'approuve; m jo nespecte vos principes ; je vetix que l'héritier » du trône soit entouré par vous et ne suive que w vos maximes. Separez-vous des profanes, et prapprochez-vous de lui. D'Les manicheens, surpris , béissent avec joie; dès qu'ils sont réanis, la garde les entoure et les égorge.

"Toris des meurités répandaient une terrour générale: le roi d'Ibérie, ne pouvant plus supporter le joug de ce monarque sanguinaire, implora la protection de Justin'; des que Cavade en fut informé, il fit entrer son armée en Ibérie, et cette invasion devint le signal de la guerre entre les Grecs et les Perses.

Ce fut alors que le grand Bélisaire commonça Premiere le cours de sa vie héroique; il conduisit les lé-lissie. gions de Justin dans la Perset Arménie, la dévasta; mais ensuite, mal secondé par des troupes qu'il n'avait pas encore eu le temps de former, il se vit sorce à la retraite; et ce premier échec, en lui prouvant la nécessité de joindre la prudence à l'audace, ne fut peut-être pas une des moindres causes de sa gloire. La fortune égare les plus grands hommes, et, pour les génies ardens, un léger revers est quelquefois plus utile qu'un grand succès.

Une soure armée de Justin fut complétement battue près de Nisibe, par la lâcheté de Licelaire, qui la commandait. Bélisaire le remplaça, et, TOME 8.

malgré le découragement répandu par cette défaite, il arrêta les progrès des Perses, et défendit contre eux Dara, avec autant d'habileté que de courage.

Les Arabes, détrompés des erreurs de l'idolâtrie, commençaient dès lors à sentir le besoin d'un nouveau culte. Ils voulurent d'abord rétablir celui de Moïse. Le roi d'Abyssinie, Elishan, zélé -sectateur de la foi chrétienne, parti d'Axum, le golfe-Arabique, défit les Arabes, tua leur prince Birnion, et plaça sur son trône un roi chrétien.

l'Abyssinie

Abdication : Après son départ, les Arabes se révoltèrent de lishan, roi nouveau; le roi d'Abyssinie les vainquit encore et conclut une alliance avec Justin qui lui envoya pour auxiliaires, non des troupes, mais des prêtres; à son retour dans ses Etats, plus jaloux des biens du ciel que de ceux de la terre, il descendit du trône, envoya comme offrande sa couronne à Jérusalem, et, après avoir régné en conquérant, mourut en saint dans un monastère.

et mort du

Théodoric, que son zèle pour l'arianisme n'avait pape Jean. point empêché de protéger en Italie les catholiques, souffrait avec impatience les persécutions que les ariens éprouvaient dans l'Orient; il envoya quatre sénateurs romains à Constantinople, chargés de reprocher cette injustice à l'empereur, et il contraignit le pape Jean à présider l'ambassade, en lui ordonnant d'employer tous ses soins

pour faire renoncer Justin à ce système de rigueur.

Le sénat, le clergé, le peuple, l'empereur luimême vinrent au-devant du pape, à la porte de la ville, et se prosternèrent à ses pieds; il ne voulut entrer dans l'église métropolitaine que sous la condition qu'il officierait en latin, et serait assis au-dessus du patriarche.

Le roi des Goths aurait dû prévoir qu'un pape ne pourrait pas plaider de bonne foi la cause des hérétiques; le pontife romain parla de manière à ne rien obtenir. Il revint à Rome, satisfait des refus de Justin, et comblé d'éloges par les catholiques; mais Théodoric, mécontent de sa conduite et sans respect pour sa dignité, le fit enfermer dans une prison, où il mourut.

La vieillesse avait rendu le caractère du conquérant de l'Italie plus faible et plus irascible; le héros disparaissait, le barbare se montrait : jeune, il avait honoré le courage et la vertu'; vieux, il les craignit et les envoya au supplice.

Les deux plus illustres personnages de Rome, Disgrace de Boèce et Symmaque, comblés jusque là de sa fa-de Symma-que. veur, excitèrent sa jalousie, et, dès qu'ils lui parurent redoutables, ils furent sacrifiés.

Le sénateur Boèce, né dans la famille des de Boèce, Aniciens, croyait descendre de celle du fameux Manlius, qui avait chassé les Gaulois du Capitole; le désir de soutenir ce nom glorieux l'éloi-

gna des dissipations auxquelles s'abandonnaient exclusivement les Romains dégénérés.

Dans sa jeunesse, il se livra à l'étude avec ardeur; sa vive curiosité le conduisit dans les écoles d'Athènes, et il y resta plusieurs années. Sa raison forte le garantit de la passion puérile des Grecs pour la magie et pour la mysticité; il profita des leçons de Proclus, célèbre alors.

Son esprit, éclairé par la morale du christianisme, se fortifia par la logique d'Aristote, et s'enricht de l'imagination vive de Platon; lorsqu'il vint à Rome, le patricien Symmaque le prit pour gendre. Boèce défendit la foi catholique contre les hérésies d'Arius et d'Eutychès: studieux, actif, infatigable, il composa plusieurs traités sur la musique ancienne, sur la mécanique d'Archimède, sur l'astronomie de Ptolomée, sur la philosophie de Platon.

Sa fortune secourait les indigens, son courage protégeait l'innocence; et, si la flatterie seule put comparer son éloquence à celle de Démosthènes et de Cicéron, l'opinion publique l'éleva justement au dessus de tous les écrivains de son siècle.

Théodoric, comme tous les grands hommes, cherchait le mérite, honorait la vertu, récompensait le talent. Boèce obtint le consulat et la charge de maître des offices. Il vit même ses deux fils, jeunes encore, nommés ensemble consuls, paraître

au Forum au bruit des applaudissemens du sénat et des acclamations du peuple.

La faveur ne corrompit point son noble caractère. Citoyen dans une ville asservie, philosophe au milieu de la cour d'un conquérant, son courage résista à la tyrannie orgueilleuse des officiers barbares, qui, malgré les intentions du roi, pillaient les campagnes, opprimaient les paysans, ruinaient les provinces et traitaient les Romains en esclaves. , Son éloquence hardie éclaira le monarque

trompé, et sauva Paulianus qu'un ordre inhumain allait livrer aux bêtes féroces.

Lorsqu'il fallait combattre la délation, défendre la vertu, il ne connaissait ni crainte ni prudence. Gette fierté romaine accrut sa renommée et fit tomber son crédit : la vérité est importune dans le palais des meilleurs rois; elle arrache l'estime, mais blesse la vanité.

Théodoric commençait à craindre l'ombre de liberté qu'il avait rendue au sénat. On accusa le sénateur Albinus d'avoir formé une conspiration pour faire recouvrer à Rome son indépendance; Boèce défendit son ami : « Prince, s'écria-t-il, » les sentimens de l'homme vertueux qu'on accuse

- » sont œux du sénat et les miens. Nous devons » partager sa peine, s'il est coupable; et, si nous
- » sommes innocens, les lois doivent protéger Albi-
- » nus comme nous. »

Les délateurs, résolus de le perdre, contresirent

sa signature et celle d'Albinus, ils l'apposèrent et sa mort au bas d'un écrit adressé à l'empereur d'Orient. pour implorer son secours contre l'oppression des Goths; Théodoric irrité, sans vouloir écouter Boèce, le fit conduire en prison.

> Le sénat, tremblant, traita sa fierté de rébellion, sa science de magie, et se déshonora en ordonnant sa mort et la confiscation de ses biens.

Boèce, sans se plaindre, montra son mépris pour ce vil sénat dont il avait voulu défendre la liberté, et ne s'en vengea que par ce peu de mots: « Personne après moi, dit-il, ne sera plus » coupable dans Rome du crime que vous me » reprochez. »

Loin de s'effrayer des approches de la mort, il composa dans sa prison un traité sur les consolations qu'on doit à la philosophie. Les ministres barbares de la vengeance du roi des Goths serrèrent sa tête avec une forte corde jusqu'au moment où ses yeux sortirent de leurs orbites: après avoir joui pendant quelque temps de ses douleurs qui ne pouvaient vaincre son courage, ils le tuérent à coups de massue, et éteignirent ainsi la dernière lumière de l'Occident.

Mort de Symmaque.

Son beau-père, le patrice Symmaque, laissa éclater indiscrètement sa trop juste douleur. On crut qu'il voulait venger celui qu'il osait pleurer; il fut chargé de fers, traîné à Ravenne, et sacrifié aux soupçons du roi.

Théodoric ne survécut pas long-temps à ses Mort de victimes, et, on doit le dire à sa propre gloire, après avoir brillé pendant trente ans sur la terre, de cet éclat que donnent de grandes conquêtes, de grands talens et de grandes vertus, il descendit dans la tombe, troublé de craintes, et accablé de remords. La frayeur et la honte, plus que l'âge, affaibhissaient son esprit. Un jour, comme on servait sur sa table un énorme poisson: « Eloignez » ce fantôme, s'écria-t-il, je vois Symmaque fu» rieux, son œil annonce la vengeance, il est, » prêt à me dévorer. »

Après trois jours d'agonie il mourut; ses dernières paroles exprimèrent son profond repentirde la mort de Symmaque et de Boèce.

Ainsi tomba cet homme célèbre qui, sortant des forêts de la Pannonie, s'était rendu maître de Rome et de l'Occident, et avait étendu le pouvoir de ses armes depuis Syracuse jusqu'à Belgrade, et des bords du Danube aux rivages de l'Océan.

La fortune, qui lui avait si long-temps prodiguésses faveurs, lui accorda le bien le plus rare pour un roi, un ami véritable: Artémidore, Grec de naissance, se montra toujours plus attaché à l'homme qu'au prince; le roi, l'ayant perdu, fit de lui, en peu de mots, le plus noble éloge: « Aŕ-» témidore, dit-il, servait le mérite, consolait.

» le malheur et n'abusait jamais de son pouvoir. » Amalasonte, fille de Théodoric, hérita de ses Régence d'Amalasoute, Etats, de ses talens et de sa renommée; elle força par son courage et par sa vertu les Romains à chérir et les barbares à respecter le jong d'une femme; et, pendant la longue enfance de son fils Athalaric, elle occupa glorieusement ce trône sur lequel tant d'illustres guerriers n'avaient pur se maintenir.

La mort de Théodoric \* rendit à l'empereur d'Orient l'espoir de renverser la puissance des Goths en Italie; croyant même qu'il était intuile pour faire tomber le trône d'une femme, de déployer les forces de l'Orient, il la fit attaquer en Pannonie par les Lombards, avides d'argent et de gloire; mais ils furent repoussés par les troupes de la reine des Goths; Justin se vit forcé Athalaric de reconnaître Athalaric roi d'Italie.

Athalaric (

Amalasonte, douée d'un esprit vif et pénétrant, d'un caractère ferme et modéré, possédait également la langue grecque et la langue latine, parlait bien et peu, se montrait à la fois économe et libérale; elle aimait la paix sans craindre la guerre, négociait avec sagesse, mais avec fierté; et s'attirait l'estime générale par sa fidélité inviolable dans ses promesses.

Le premier acte de son règne fut un acte d'expiation et de justice; elle rendit aux enfans de Boèce et de Symmaque leur héritage.

Cassiodore, dont l'envie avait été forcée de

<sup>\*</sup> An 526.-

respecter sous trois règnes différens les talens et la vertu, fut son principal ministre.

Voulant elever son fils non en prince, mais en homme, elle l'envoya suivre ses études dans les écoles romaines.

Sa prudence détourna le danger dont la menacait'ambition d'Amalaric, roi d'Espagne et petitfils de Théodoric; elle évita la guerre, en cédant à ce prince les villes qu'elle possédait dans la Gaule.

Le comte Riccimer, chargé de ses ordres, parut au milieu du sénat de Rome, et lui porta le serment, qu'elle avait prêté, de conserver aux Romains, aux Dalmatiens et aux Goths tous leurs priviléges.

Tandis qu'elle employait ainsi l'adresse, le courage, la douceur pour affermir la puissance des Goths, le sort continuait à favoriser dans l'Orient l'élévation d'un prince destiné à détruire un jour, cette puissance.

Justin penchait rapidement vers son déclin. Justinien, son neveu, patrice et général, ne por-est nommé tait encore que le titre de nobilissime; impatient ration de la femme d'arriver à l'empire, il s'était assuré par ses libéra- Augusta. lités les suffrages du sénat. Les sénateurs supplièrent l'empereur de lui décerner le titre d'Auguste. L'amour de l'autorité est la dernière passion des vieillards; l'empereur octogénaire refusa de partager un pouvoir qui allait expirer. Mais l'année d'après, averti par la diminution de ses forces de Justin.

des approches de la mort, il convoqua dans son palais le sénat, associa Justinien à l'empire, le nomma Auguste ainsi que sa femme Théodora, les fit couronner par le patriarche Epiphane, et mourut peu de mois après.

Il avait régné neuf ans. Vieux lorsqu'il parvint au trône, il porta sans gloire la couronne dont ses exploits l'avaient fait juger digne dans la vigueur de sa jeunesse.

## CHAPITRE QUATRIÈME.

Portrait de Justinien. - Son gouvernement. - Portrait de l'impératrice Théodora. - Mort de son fils. - Premiers succès de Justinien. — Destruction et reconstruction d'Antioche. — Profession de foi de Justinien. — Mutilation de deux évêques. - Pénitence de Théodora et de cinq cents femmes. - Révolte des Abages contre leur roi. - Guerre avec Cavade, roi de Perse. -Succès de Bélisaire. - Paix avec Cavade. - Invasion de barbares. - Origine des Esclavons. - Nouvelle guerre avec Cavade. — Bataille de Callinique. — Résistance courageuse de Bélisaire. — Usage persan à la guerre. — Mort de Cavade. - Avénement de Cosroès au trône de Perse. - Paix entre Justinien et Cosroès. — Querelles du cirque. — Révolte du peuple pour la faction verte. - Fermeté de Théodora. --Tumulte excité par Hyppace et Pompée. — Massacre dans le cirque. — Mort d'Hyppace et de Pompée. — Projet de la conquête de l'Afrique par Justinien. - Révolution en Afrique. — Usurpation de Gélimer. — Hésitation de Justinien pour son entreprise. - Préparatifs de guerre contre les Vandales. - Départ de Bélisaire. - Invention des signaux attribuce à Bélisaire. — Campement de l'armée. — Marche de Gélimer. - Exploits de Jean, général romain. - Première attaque. - Echec des Massagètes. - Victoire de Bélisaire sur Gélimer. - Son entrée dans Carthage. - Nouveaux préparatifs de Géliz mer. — Sa défaite et sa fuite. — Mort de Jean par la maladresse d'un soldat. - Lettre de Pharas à Gélimer. - Singulière demande de Gélimer à Pharas. - Sa capitulation et sa captivité. -Entrée triomphale de Bélisaire dans Constantinople. - Projets de Justinien. - Rédaction des Codes par Tribonien. - Le Digeste et les Pandectes. - Les Institutes de Justinien. - Les Novelles. - Evénemens en Italie. - Régence d'Amalasonte. - Inconduite de son fils Athalaric. - Conspiration contre Amalasonte. - Mort d'Athalaric. - Elévation de Théodat. - Scs crimes. - Mort d'Amalasonte. - Conquête de la Sicile par Bélisaire. - Révolte en Afrique. - Victoire de Salomon sur les

Maures. - Conspiration contre lui. - Sa fuite à Syracuse. --Stozas est élu général. — Arrivée de Bélisaire à Carthage. — Sa victoire sur les Maures. — Son retout en Sisile. — Défection dans l'armée impériale. - Défaite et fuite de Stozas. - Gou-"vernement de Salomon en Afrique. - Sa défaite, sa fuite et sa mort. - Défaite des Maures. - Conduite de Théodat. - Marche de Belisaire en l'Italie. - Prise de Naples. - Lâcheté de Théodat. - Elévation de Vitigès, - Mort de Théodat. — Arrivée de Bélisaire à Rome. — Marche de Vitiges sur Rome. - Danger et défense courageuse de Bélisaire. - Siège · de Rome. — Arrivée d'un renfort. — Propositions de Vitigès. - Suspension d'armes. - Levée du siège. - Mort du pape Silvère. - Invasion et victoire des Bulgares. - Arrivée de Narsès à Ravenne. — Cause de mésintelligence entre Narsès et Bélisaire. — Prise de Milan par les barbares. — Invasion et · retraite de Théodebert. - Siège de Ravenne par Bélisaire. - Son entrée triomphante dans Ravenne, - Son entrée riomphale dans Constantinople. — Disgrace et exil de Jean de Cappadoce. — Sa mort. — Invasion de Cosroès. — Son entrée dans Antioche. — Ambassade de Justinien à Cosroès. — Bélisaire est nommé général de l'Orient. — Ses succès en Perse. — Retour de Cosroès. — Retraite et disgrace de Bélisaire. - Sa réintégration et son départ. - Am-- bassade de Cosroès à Bélisaire. — Artifice de Bélisaire. — Paix entre Bélisaire et Cosroès. — Travaux de Justinien,— Révolte et Mort d'Ildibad. -Baduella, surnommé Totila, est roi des Goths. - Sa conquête de l'Italie. - Maladie de Justinien. — Disgrace et réhabilitation de Bélisaire. — Son départ et sa marche contre Totila. — Prise de Rome par Totila. — - Son départ de Rome. - Rentrée de Bélisaire dans Rome. -Retour de Totila. -Mort de l'impératrice Théodora. - Retraite volontaire de Bélisaire. — Préparatifs hostiles et mort de Théodebert. — Prise de Rome par Totila. — Son départ pour la Sicile. — Narsès est nommé général. — Son portrait. — Son arrivée en Italie. - Bataille entre Narsès et Totila. - Défaite, fuite et mort de Totila. — Teïa est roi des Goths. — Prise de Rome par Narsès. - Bataille entre Narsès et Teïa. - Mort courageuse de Teïa. - Paix entre Narsès et les Goths.

Rupture de cetté paix. — Siège, blocus ét capitulation de Cumes. — Victoire de Narsès sur les Allemands. — Soumission des Goths. — Destruction de leur empire. — Exarchat de Narsès et de Longin. - Ecrits religieux de Justinien: -. Disgrace et mort du pape Vigile. - Révolution en Espagne. - Apparition des Turcs. - Invasion d'Arabes et de Huns. -Alarmes de Justinien. - Armement de Bélisaire. - Sa victoire sur les barbares. — Son triomphe et sa disgrâce. — Découverte du ver à soie. - Conspiration contré Justinien. - Captivité de Bélisaire. — Sa mendicité et sa cécité, (fable.) — Mort de Bélisaire. - Mort de Justinien.

## JUSTINIEN. (An 527.)

LE nouveau maître de l'Orient, né sous le chaume, Portrait éleyé dans les camps, parvenu au rang des Césars par l'assassinat de Vitallien, prodigue pour ses plaisirs, minutieux dans ses occupations, comparé pour ses amusemens puérils à Domitien, subjugué par une courtisane qu'il avait épousée, devait inspirer plus de crainte que d'espoir au peuple: cependant sa vie fut glorieuse, son nom célèbre; et, sous son règne, l'empire relevé parut reprendre une nouvelle vie et de nouvelles forces.

Justinien ambitionnait tous les genres de gloire. Les leçons d'un Grec, nommé Théophile, avaient éclairé son esprit; il était dans la maturité de l'âge lorsqu'il monta sur le trône: on vantait son savoir en jurisprudence, son éloquence au sénat; il montrait une vive passion pour l'architecture et pour la musique; les Grecs chantent encore dans leurs temples une de ses hymnes.

L'étude de la théologie, à laquelle, suivant l'esprit du siècle, il se livra trop ardemment, lui coûta un temps précieux et lui fit commettre de graves erreurs. Le mélange de défauts et de qualités qui formaient le caractère de ce prince, le rend difficile à juger. Les jurisconsultes lui ont prodigué leurs éloges, les auteurs ecclésiastiques leurs injures. Procope, avocat, secrétaire de Bélisaire et historien, l'a flatté et déchiré tour à tour; son opinion changeait avec son intérêt. Dans un de ses ouvrages, il peint cet empereur sous les traits d'un ange; dans un autre il le représente sous ceux d'un démon: sa vie entière prouve qu'il ne mérita ni ces louanges exagérées ni cette censure amère.

Son gouvernement Justinien, avec une ambition sans bornes, avait un esprit médiocre, un caractère faible; naturellement doux, les caprices de Théodora, qui le dominait, le firent paraître quelquefois cruel. Le désir des succès l'éclairant dans ses choix, il eut d'habiles généraux. La jalousie le rendit ingrat pour eux. Jamais prince n'éleva autant de monumens; peu d'empereurs firent autant de conquêtes; ses lois ont illustré sa mémoire et régissent encore le monde; mais sa gloire ne fut que d'emprunt; celle du législateur n'appartient qu'au savant jurisconsulte Trèbonien; celle du conquérant fut entièrement due au talent de Germain, au génie de Bélisaire et de Narsès; si sa volonté leur donna l'impulsion, sa faiblesse entrava sou-

vent leur marche, sa prodigalité dissipa l'immense trésor que lui avait laissé son prédécesseur; ses ministres, avides et corrompus, écrasèrent les peuples d'impôts; il porta très-loin ses armes, mais épuisa ses forces et perdit par ses fautes l'Occident, que ses généraux avaient conquis.

Ses nombreux monumens écrasèrent l'empire plus qu'ils ne l'embellirent. Enfin il dut sa grandeur à sa fortune, son élévation à un crime, ses succès à quelques grands capitaines, ses revers et ses malheurs à lui seul; et son nom ne brillerait pas avec tant d'éclat aujourd'hui, si Trèbonien ne l'avait placé à la tête d'un code immortel.

Théodora gouvernait l'empereur et l'empire. Portrait de l'impéra.

Dans sa jeunesse ses charmes et ses vices com-trice Théodora, mencèrent sa fortune; elle surpassait les autres courtisanes en libertinage comme en beauté: comédienne, pantomime, elle excitait, par la vivacité de son jeu, par ses gestes et ses attitudes bouffonnes, un vif enthousiasme; le peuple, qui lui prodiguait alors ses applaudissemens sur le théâtre, était loin de prévoir qu'un jour, assise sur le trône, elle exigerait de lui d'autres hommages.

Théodora était spirituelle; un gouverneur d'Afrique en devint passionnément épris et l'emmena avec lui dans sa province; elle en eut un fils; un nouveau caprice ou un secret pressentiment la déciderent à revenir dans la capitale : là, jouant un autre rôle, elle affecta la dévotion, vécut dans la

retraite, se livra à l'étude, ne recut que des savans, des magistrats, des hommes d'Etat, attira; chez elle Justinien, et le captiva tellement qu'il résolut de l'épouser.

Justin refusait d'y consentir. Les lois de Constantin et de Marcieninterdisaient aux sénateurs et aux citoyens tout mariage avec une comédienne. Justinien, entraîné par sa passion, surmonta ces obstacles, arracha le consentement de l'empereur, obtint la révocation des lois qui empêchaient cette union, et sit célébrer son mariage. Sa mère, Vigilantia, en mourut de honte et de douleur.

Lorsque Théodora fut parvenue au pouvoir suprême, sous le manteau de la dévotion dont elle se couvrait, on vit percer cet orgueil hautain, si commun et si odieux quand il rappelle une hasse origine: cependant, toujours comédienne sur le trône, elle joua le rôle d'une princesse charitable et généreuse; elle prodigua aux courtisans ses bienfaits, aux pauvres ses aumônes, bâtit des églises, fonda des couvens; mais en même temps, implacable dans ses vengeances, elle persécuta les prêtres qui ne se soumettaient pas à sa volonté, et les grands qui dédaignaient sa protection.

Entouré d'anciennes courtisanes, Chrysomale, Indora, Macédonia, on eût dit que le palais des Césars était devenu un lieu de prostitution : ses sœurs, qui avaient livré comme elle leurs charmes au public, firent de riches mariages; des hommes

puissans se virent forcés de les épouser et d'acheter la conservation de leurs dignités par la parte de leur honneur.

Tout ce qui résistait à l'impératrice étaighrisé. Elle envoyait aux cachots, en exil, à la mort, des sénateurs, des généraux, des gouverneurs de province, des évêques; les deux prisons particulières, où elle jetait ses victimes étaient appelées par le peuple le Labyrinthe et le Tartare.

Son fils, apprenant en Afrique son élévation imprévue, accourt précipitamment à Constantinople
sans ordres, voit sa mère un moment et disparaît
pour tonjours; un crime la délivra ainsi de ce
témoin importan qui auraît rappelé continuellement à l'empereur la première condition et les
anciennes amours de sa femme.

La passion de Justinien pour elle sermait pourtant ses yeux à tel point qu'il se glorifiait de son asservissement, et témoignait le plus grand respect à cet objet du mépris général : il sorça les grands et le peuple de jurer d'obéir à l'impératrice comme à lui.

Mais on ne parvient pas de si loin à tant de fortune, d'éclat et de puissance, sans être doué de quelques grandes qualités. Cette princesse joignait à un esprit étendn, fin, élevé, une étonnante instruction et un grand courage : aussi l'empereur, à la tête d'une de ses novelles, déclare qu'il a consulté la très-respectable épouse que Dieu lui a

6

donnée les roomme si l'embre altière de cette principal continuait à dominer les esprits, on a vu, récemment encore, des jurisconsultes vouloir que, pariréspico pour le gode et le digeste; on honorât la mémoire de Théodora.

- Ellestcentain que cette femme, sur le trône, aima la gloine avec autant d'ardeur qu'elle avait aimé le plaisir : elle soutint par sa fermeté la faiblesse de son époux, l'excita aux grandes entreprises, lui conseilla souvent d'heureux choix, et fut homme pour line on the comme

Le commencement du règne de Justinien sut succès de marqué:pai: des succès. Sittas, un de ses généraux, désituet soumit les Zânes, habitans du mont Taurus. Les vaincus, traités avec douceur, devinrent des chrétiens soumis et fidèles. Sittas recut ordre de l'empereur d'épouser Concetta, sœur de Théodora, autrefois courtisane comme elle; son obéissance lui valut le duché d'Arménie.

Un autre général, nommé Pierre, remporta une victoire sur l'armée du roi de Perse. La tyrannie de Cavade excitait des troubles dans son royaume: plusieurs grands de ce pays implorèrent la protection de Justinien.

Boacéa, reine des Huns Sabires, alliée de l'empire, à la tête de cent mille hommes, battit une autre tribu de Huns, commandée par deux rois amis de Cavade; la nouvelle amazone tua l'un de ces princes, s'empara de l'autre et l'envoya à Jusunien, qui, le regardant apparenment phitot comme un chef de brigands que comme un rio instanta que comme un rio instanta a co

Ce supplice inspira plus de peur que d'indignation: Gordas, roi des Huns de la Taurique, conclut un traité d'alliance avec Justinien, embrassa le christianisme, et, ne pouvant convertir ses sujets, fut détrôné par eux. L'empereur le vengea, chassa les Huns de la Taurique, et s'en empara.

Les Esclavons passèrent en grand nombre le Danube; Justinien leur opposa son neven Germain, général habile, sier, et qui ne craignait ni les barbares ni Théodora.

Il brava la haine de cette princesse, la força de l'estimer, tailla en pièces les Esclavons, et les poursuivit au delà du Danube.

La nature se montrait alors plus contraire à Destruction et reconstruction que la fortune : un affreux tremble-struction ment de terre détruisit Antioche \*; cinq mille personnes y furent écrasées; il en périt sept mille tant à Laodicée qu'à Séleucie. Antioche fut rebâtie, et prit le nom de Théopolis.

L'empereur, zélé pour le culte catholique, enProfession
voya sa profession de foi au pape; il publia des Justinien.
lois sévères contre les hérétiques: depuis Théodose, l'esprit de secte et de parti remplaça trop
souvent celui de charité.

Les évêques obtinrent le droit impolitique de

<sup>\*</sup> An 528.

surveiller les tribunaux. Une loi accorda à l'église cent ans pour la prescription de ses droits.

Une autre éloigna de l'épiscopat les prêtres mariés qui avaient des enfans.

Un édit prescrivait les formes à suivre pour l'élection des évêques. Les jeux de hasard furent défendus, nota comme cause de crimes, mais comme source de blasphèmes.

Mutilation de deu x évêques. Deux évêques, ceux de Rhodes et de Diospolis, accusés du crime qui attira sur Sodome et Go-morrhe la colère du ciel, reçurent un châtiment peut être aussi scandaleux que leurs débauches; ils furent mutilés et livrés en spectacle au peuple de Constantinople. Un héraut marchait devant eux en criant: « Apprenez, évêques, à ne pas » souiller la sainteté de votre caractère! »

Pénitence da Théodora Compris sans doute femines.

Pénitence de 500 contre le vice, Théodora compris sans doute qu'elle devait elle-même, à l'opinion générale, quelque expiation. Elle changea l'un de ses palais en maison de pénitence.

Cinq cents femmes débauchées y devinrent religieuses, pleurant au pied des autels les mêmes égaremens qui avaient ouvert le chemin de la fortune et du trône à l'impératrice.

Une loi, dictée par le véritable esprit du christianisme, défendit à la jalousie qui s'entourait d'eunuques de dégrader ainsi l'humanité par une honteuse mutilation.

Le Caucase fut, à cette époque, le théâtre d'une Révolte révolution instructive pour les despotes. Le roi contre lour des Abages, détruisant la liberté de son peuple, s'était emparé du pouvoir absolu; il opprimait ses sujets, mutilait et vendait ceux qui excitaient sa défiance : poussés à l'indépendance, et même au crime, par l'excès du malheur et de la servitude, ils se révoltèrent, forcèrent le palais du roi, le tuèrent et embrassèrent le christianisme; un envoyé de Justinien avait accueilli leurs plaintes et encouragé leur révolte.

L'empereur n'aurait mérité que des éloges, s'il s'était borné à protéger l'église; mais son zèle se changea en fanatisme : il ferma par un édit les écoles d'Athènes, asile à la vérité du paganisme, mais dernier refuge des sciences.

La persécution des idolâtres et des hérétiques produisit des conversions apparentes et de nombreuses émigrations.

L'empereur, qui méditait déjà la conquête de l'Occident, aurait voulu, pour parvenir à relever avec Cavade Porte, roide Porte, les débris de l'empire romain, se délivrer, par une paix solide, de la crainte des Perses. Il envoya un ambassadeur à Cavade; l'orgueilleux roi de Perse reçut ses présens, mais rejeta ses propositions. Dans ses lettres à Justinien, il ne lui donnait dans son style oriental que le titre de fils de la Lune, prenant pour lui-même celui de fils du Soleil. « Vous m'avez refusé, disait-il, des

» secours contre les Huns; vous m'avez enlevé
» des alliés, des tributaires; mes ennemis se sont
» toujours vus encouragés par vous: vous vous
» dites chrétien; n'oubliez donc pas que votre loi
» vous défend d'amasser tant d'or et de verser
» tant de sang. Si vous ne satisfaites à ma juste

» tant de sang. Si vous ne satisfaites à ma juste » plainte, ma vengeance ne vous laissera de trève

» que jusqu'au printemps. »

Succès de Bélisaire

La négociation étant ainsi rompue, Bélisaire; général des troupes grecques, vint camper aux portes de Para. Dès sa jeunesse, son habileté, son courage avaient fait pressentir ses grandes destinées; il inspirait la confiance à ses inférieurs, et le respect à ses égaux. Ses talens auraient pu toutefois, dans une cour corrompue, languir à jamais oubliés: une faiblesse honteuse lui ouvrit les portes de la fortune; il épousa la fille d'un cocher. Sa femme Antonia était l'amie de Théodora, et la faveur de l'impératrice, dictant le choix de Justinien, donna un grand homme à l'empire.

Antonia, déréglée dans ses mœurs, infidèle en amour, constante en amitié, habile en intrigues; souilla la couche de son mari, se montra passionnée pour sa gloire, et, l'accompagnant sur ses flottes, dans ses camps, au milieu des combats, partagea toujours ses travaux, ses fatigues et ses périls.

Pérose, à la tête de quarante mille Perses, marchait contre les Grecs. Les forces de Bélisaire ne s'élevaient qu'à vingti-cipemille domnées nuil disciplinés et découragés par le souvenir ide leurs nombreux revers. On se pouveit compter que sur la bravoure dess auxiliaires, Hépulés et Hans; mais leur fidélité étais plus douteuse que leur vaillance.

Bélisaire, craignant de se compromettre avec de telles troupes, sécuit retranciré; les ennemis vinrent insulter les Impériaux jusqu'au pied des pemparts. Un cavalier perse, courant avec fierté sur le front du camp, réfiait hautement les plus braves à se mesurer contre lui : ancun guerrier n'osait répondre à cet appel; enfin, indigné de cette stupeur générale, un simple baigneur; nommé André, s'aume, sort du camp, combat le Persan, le renverse, lui coupe la tête, et fait tomber sous ses coups un autre officier qui vou-lait venger le vaincu.

Ce succès, comme un heureux présage, ranime le courage et la confiance parmi les troupes de Bélisaire. Cependant celui-ci, avant de tenter le sort des armes, essaya encore de négocier. L'orgueil des Perses rendit toutes les conférences inntiles: Bélisaire les rompit, en confiant au Dieu des chrétiens la décision de cette querelle. Pérose dit que le Soleil, sa divinité, éclairerait sa victoire, et l'introduirait dans Dara; il ordonna même insolemment au gouverneur de lui préparer une fête digne de son triomphe.

Des deux côtés on se prépare au combat: Bélisaire dit à ses soldats: « Compagnons, dissipez
» vos alarmes! Votre ennemi est loin d'être aussi
» redoutable que vous le croyez; un obscur domestique vient sous vos yeux de terrasser les
» deux plus braves des Perses. Vous ne manquez
» ni de force ni de courage, mais de discipline:
» apprenez à obéir, et vous commanderez à la
» victoire. Approches hardiment de vos enne» mis, et comptez pour rien leur nombre; vous
» verrez dans leurs lignes peu de vrais soldats;
» et une foule de paysana mal armés, plus pro» pres au pillage qu'au combat. Ils faient les
» braves, et ne savent que dépouiller les morts.
» Marchez; souvenes-vous de vos pères, com-

» Marchez; souvenes-vous de vos peres, com-» battez en Romaina; et l'orgueil 'des Perses s'a-

» baissera devant vos armes. »

Le signal donné, la bataille commença: tant qu'on se borna à se lancer des slèches, les Perses plus adroits eurent l'avantage; mais, lorsque les carquois furent épuisés, et que, le glaive à la main, les deux armées se joignirent et et choquèrent, la fortune parut plus égale.

Le combat fut long et terrible. Cependant, par l'ordre de Bélisaire, les Huns et les Hérules, ayant tourné l'ennemi, jetèrent le désordre dans ses rangs. Pérose fit alors avancer l'élite de ses troupes, les immortels; Sunica, à la tête des Huns, charge cette réserve, l'enfonce, tue son chef et

enlève son enseigne : alors de toutes parts les Perses prirent la fuite, et l'on en fit un grand carnage:

Cavade éprouva encore un échec en Arménie; Paix on lui offrit de nouveau la paix; il répondit que, forcé par sa position à entretenir, au grand préjudice de ses peuples, deux fortes armées, l'une contre les barbares du Nord, l'autre contre les Romains, il ne voudrait traiter que si l'empire s'unissait à l'in pour défendre les portes caspiennes. Justinien y consentit, et s'engagea même à démohr les fortifications de Dara.

La paix fut ainsi rétablie pour quelques années Invesion dans l'Orient; mais l'empire avait toujours d'autres ennemis à combattre : les barbares, comme les têtes de l'hydre, semblaient renaître de leur sang.

Les Bulgares envahirent la Thrace, les Esclavons l'Illyrie; ils furent d'abord repoussés par un de leurs compatriotes, Mondon, général habile, qui était entré au service de Justinien. Après lui, Chilbudius, chargé de la défense du Danube, contint deux ans les barbares: mais la troisième année, n'écoutant qu'une ardeur imprudente, il passa le fleuve, s'enfonça témérairement dans un pays montagneux, et se laissa tromper par la fuite simulée des Esclavons; ils l'enveloppèrent, détruisirent son armée et le tuèrent.

Origine des Esclavons.

Les historiens ne sont pas d'accord sur l'origine des Esclavons, peuple fameux, dont les armes et le langage s'étendirent de la mer Caspienne jusqu'en Saxe, et des bords de la mer glaciale jusqu'aux rives du Danube: ce qui paraît le plus probable, c'est que, sortis des forêts de la Scandinavie, ils habitèrent d'abord les vastes contrées situées entre la Finlande et le fleuve Oby.

Les Vénèdes, les Goths, les Esclavons n'étaient qu'un même peuple sous des noms différens; dans leur langue slavo signifie gloire, et probablement cette nation belliqueuse dut le nom de Slayes à ses exploits.

On les confondit souvent avec les Bulgares et les Avares. Ils reconnaissaient un Dieu, maître de l'univers, et rendaient aussi des hommages aux divinités des montagnes, des fleuves et des bois.

En général ils étaient bien proportionnés: leur taille était haute, leur force prodigieuse, leur chevelure rousse; vaillans, sobres, ils méprisaient l'agriculture et les arts, combattaient à demi nus et se servaient de flèches empoisonnées.

Leurs mœurs étaient ho spitalières, leur gouvernement démocratique : on ne reconnaissait chez ce peuple d'autre droit à l'autorité que l'âge, l'expérience et la bravoure.

Nouvelle guerre avec Cavade L'empereur ne put pas long-temps réunir toutes ses forces contre eux; l'éternel ennemi des Romains, le roi de Perse, avait changé de conseil, de général, et recommencé la guerre. Ayant destitué Pérose, il lui donna pour successeur Azaréthès, homme d'un génie entreprenant, et Alamondar, prince des Sarrasins; celui-ci dévasta plusieurs provinces romaines et se retira dans les déserts, chargé de butin, dès qu'il vit les troupes régulières s'avancer contre lui.

Il avait conseillé à Cavade de faire une guerre d'invasion, et de marcher droit sur Antioche: on suivit son conseil. Azaréthès, à la tête d'une armée, traversa l'Euphrate \*. Bélisaire s'avança contre lui et le rencontra près de Chalcis; Sunica, qui commandait les auxiliaires, attaqua sans ordre, mais avec succès.

Bélisaire, fondant ses espérances de gloire sur le rétablissement de la discipline, voulut le destituer, mais ne fut point soutenu.

Les Perses, effrayés d'un premier échec, se retiraient, poursuivis par le général romain, qui avait résolu de les chasser sans se compromettre : l'impatience des soldats indisciplinés éclata en murmures; ils traitaient sa prudence de timidité, et demandaient à grands cris le combat : « Amis, leur

- » dit-il, laissez-moi épargner votre sang; les enne-
- » mis sont en fuite; que voulez-vous de plus? Une
- » bataille pourrait rendre douteux votre triom-
- » phe qui aujourd'hui est certain : vous étes
- » épuisés par une longue marche, par de longues

<sup>\*</sup> An 531.

» privations: craignez de forcer les Perses à s'ar» rêter dans leur retraite, et ne leur donnez pas
» le courage du désespoir.

Il allait poursuivre, on l'interrompt par des injures; voyant alors qu'ils ne sont plus en état d'entendre le langage de la raison, et voulant au moins diriger des passions qu'il ne peut arrêter, il commande ce que l'armée veut, et, donnant le » signal désiré: « Mon intention, dit-il, était » d'éprouver votre courage; je suis content de » vous, vous le serez de moi, pourvu que je » voie autant d'ardeur dans vos actions que dans » vos paroles. »

Bataille de Calliniques

La bataille eut lieu près de Callinique. On combattit de part et d'autre avec acharnement, la mêlée fut longue et terrible; la nuit laissa la victoire indécise; mais le lendemain, les immortels ayant chargé l'aile droite des Romains avec impétuosité, Azaréthés roi des Arabes-Homérites, allié de Justinien, prit l'épouvante et la fuite.

Les Isaures et les Lyconiens, entraînés par leur exemple, tournent le dos, et, rencontrant la mort qu'ils voulaient éviter, se noient dans l'Euphrate.

La cavalerie romaine est enveloppée par les Perses; une partie fuit, l'autre meurt.

Bélisaire et son lieutenant Pierre gardent seuls, de Belisaire desastre, un courage inébranlable.

Le général romain, à la tête d'un corps

d'infanterie, faible par le nombre, fort par son intrépidité, se retire en bon ordre, faisant face et combattant de tous côtés, jusqu'au moment où l'Euphrate l'arrête ; acculé sur la rive du fleuve, il résiste, comme une forteresse, à toute l'armée ennemie qui lui donne vingt assauts, et vingt fois est repoussée.

Le champ de bataille était couvert de morts; le général de la cavalerie des Perses avait été pris par Sunica; la lassitude et la nuit séparent les combattans: au point du jour les Perses, désespérant d'entamer les Romains, retournent dans leur camp; Bélisaire les poursuit et en tue un grand nombre : des deux côtés on convint que l'armée romaine avait été vaincue, mais que Bélisaire était resté vainquenr.

Azaréthès, exagérant son triomphe, espérait en recevoir le prix; une disgrâce fut sa récompense.

Suivant un ancien usage, à l'ouverture d'une campagne, l'armée des Perses défilait devant le guerre. roi : chaque soldat, portant deux javelots, en déposait un au pied du trône; ils étaient soigneusement gardés et comptés. Après la guerre, les soldats défilaient de nouveau devant le monarque, et jetaient devant lui le javelot qui lui restait : par ce moyen on calculait, avec assez de précision, le nombre d'hommes qui avaient été pris ou tués.

Le roi demanda dédaigneusement au général victorieux de quelle ville il s'était rendu maître,

et quelle province il avait conquise. « J'ai fait

- » plus que des conquêtes, répondit Azaréthès,
- » j'ai vaincu Bélisaire. » « Ah! reprit le mo-
- » narque, en lui montrant les javelots, c'est trop
- » acheter un succès douteux que de le payer
- » par la destruction de la moitié de mon ar-
- » mée. »

Mort

En vain Cavade, redoublant d'efforts, désendit de Cavade. à ses généraux de rentrer en Perse avant, de s'être emparés de la ville de Martyropolis; il échoua dans cette entreprise. Les lieutenans de Bélisaire enlevèrent à l'ennemi plusieurs forteresses; et ce roi, dont l'orgueil était porté jusqu'à la passion, mourut du chagrin que lui causait le peu de succès de ses armes.

Les grands, rassemblés, élurent pour roi Causès, de Cosrods au trône de ses ministres; Mébodès, ayant lu alors un écrit de Cavade qui désignait Cosroès pour son successeur, l'habitude de la crainte fit respecter encore l'autorité de l'ombre royale, et d'une voix unanime on proclama Cosroès.

> Ce prince célèbre fut l'Alexandre de l'Oriens: les Perses l'appelèrent Anouschirvan, ame généreuse; dans leur enthousiasme ils le plaçaient audessus de Cyrus.

> Les Perses admirèrent le génie de ce conquérant, mais leur haine l'accusa de tous les vices dont on charge les tyrans les plus odieux.

Ce nouveau roi protégeait, dit-on, les lettres; il avait fait traduire les Œuvres de Platon et d'Aristote. Sur le bruit de sa renommée, les philosophes païens, que Justinien persécutait, vinrent chercher un asile dans ses Etats: mais bientôt. détrompés par le despotisme oriental, et regrettant les formes plus douces de l'administration romaine, ils revincent dans la Grèce et y forent protégés par l'influence de Cosroès, car ce prince recommandait aux autres les vertus qu'iln'avait pas.

Justinien lui envoya des ambassadeurs pour de- Paix entre mander la paix ; le roi de Perse exigea d'abord Corrole. des conditions trop dures, onze mille livres d'or, et la cession de plusieurs villes : enfin le traité fut conclu; on se rendit de part et d'autre les places et les prisonniers\*.

Les querelles sanglantes du cirque continuaient Querelles à troubler la tranquillité de Constantinople; et la cour, en y prenant part, augmentait leur animosité.

Théodora protégeait la faction verte; l'empereur s'était déclaré pour la faction bleue. Le peuple, opprimé par l'excès des impôts, avait conçu une haine violente contre les ministres de l'empereur, et principalement contre Jean de Cappadoce, son favori, qui vendait la justice, et se rendait également méprisable par son avarice et par ses débauches.

<sup>\*</sup> An 533.

Révoltedu

Quand les peuples sont mégontens, le plus peuple pour la faction léger prétexte les porte à la révolte, la moinsire étincelle fait explosion : on avait exercé quélques rigueurs contre plusiours, partisans de la faction verte: le peuple entier se soulève pour alle ... arme et taille en pièces la garde impériale qui s'oppose à ses excès; pendant trois jours les maisons sant livrées aux flammes et au pillage, les cues sontinondées de sang, et la capitale ressemble à une ville prise d'assaut.

Les séditieux demandent à grands cris la tête du favori; quelques-uns proclament Auguste un soldat nommé Probus; on assiége le palais. Bélisaire, à la tête d'une troupe de braves, en désend les portes, renverse les plus mutins, et, par des prodiges de courage, effraie et écarte les assaillans.

Cependant leur nombre croissait toujours : le faible Justinien voulait fuir, il allait perdre son honneur et son trône : la fermeté d'une femme lui conserva le sceptre et la vie. « Prince, lui dit » Théodora, on blâme injustement la hardiesse » des femmes qui se mêlent des affaires publiques; » vous me le prouvez et je le sens. Vainement on » objecte qu'il ne faut rien décider légèrement » dans les circonstances critiques : c'est dans

» l'extrême péril que la témérité est prudence. » La crainte conseille la fuite, elle produit » non la sûreté, mais la honte. La mort n'est » qu'un accident, tout homme y est sujet; mais,

» lorsqu'on est assis sur le trône, l'exil devient » un affront insupportable.

»: Rien ne saurait me déterminer à quitter la » pourpre, et à vivre un seul jour dépouillée des » noms d'Augusta et d'impératrice, dont vous » m'ayez homovée.

» Si la vie est le seul biendont la conservation » vous touche, vous pouvez, je le sais, la sauver: » la mer baigne les murs de ce palais, vos vais-» seaux vous attendent, il vous est facile d'y trans-» porter vos trésors; la Propontide vous ouvre » un asile. Mais craignez que le drame d'une » existence si lâchement prolongée ne vous offre » pour dénouement, au lieu de repos et de plai-» sirs, qu'une mort aussi cruelle que honteuse. » Pour moi, je tiens à cette vieille maxime, » qu'il est honorable de mourir, pourvu que la

» postérité salue avec respect le nom d'empereur » gravé sur notre tombe. » L'empereur, cédant à l'autorité de sa femme,

se décida à rester dans son palais, par faiblesse plus que par courage....

Deux jeunes princes, Hyppace et Pompée, Tumulte neveux comme lui de Justin, excitaient sa dé-axcité par hyppace de fiance; il les éloigna de sa personne : le peuple les entoure, les mène au cirque, et proclame Hyppace empereur.

On avait répandu la nouvelle de la fuite de Justinien; le Sénat tremblant joint ses suffrages TOME 8.

à coux de la multitude; Justimett, informé dé cet événement, sort à la tête de la garde, en suppliant plutôt qu'en maître. Tenant dans sa main l'Ayangile, il s'avance au milieu du peuple étonné: « Sitoyens, dit-il, rentrez dans le devoir ; je jure » sur ce livre saint de vous pardonner; la justice » me le commandé, car justis ici le vrai, le seul » compalale : mes péchés ont égaré mon ânne, et » je suis devenu sourd à vos plaintes. »

A ces mote, de violets marmares échitent; ce mélange de peur et de dévotion excite l'indignation et le mépris.

D'un autre côté Hyppace, non moins tamide, s'efforçait de perstader à l'empereur que, couronné malgré lui, il n'avait rassemblé le peuple dans le cirque que pour le lui livier. La fermentation des esprits interrompit ce combat de lâcheté.

Justinien se retira avec honte dans son palais. On crut de nouveau qu'il avait pris la fuite. Cette erreur ranima l'espérance d'Hyppace : ses partisans s'emparèrent de l'arsenal et le pillèrent.

Massacre dans le cirque.

Tandis qu'ils perdaient, dans ces désordres, un temps précieux, le chambellan Naves, à force d'or, gagne une partie du pemple; bientôt en se battit aux éris opposés de vivent Justinien et Théodora! et de vivent Hyppacs et Pempée! Bélisaire, Mondon et Narsès rassemblement des soldats fidèles, profitent habilement de cette confusion, chargent vivement le peuple et le poussent

dans le cirque, dont les portes; trop étroltes; s'oppossient à la fuite d'une foule épouvantée; trente mille hommes périrent sur cette faneste arène. Hyppace et Pompée, charges de fers, voulurent Mort d'Hyppace vainement se justifier, leur faiblesse déshonora et de leur vie sans la prolonger; on les jeta dans une prison où ils furent étranglés. Ainsi la fermeté de Théodora et l'intrépidité de Bélisaire sauvèrent l'empereur.

Justinien reprit son orguell, des que le danger disparut; il publia partout les détails pompeux de cette triste victoire, dont il s'attribua exclusivement l'honneur. Le peuple fat paul par deux édits; l'un rappelait les favoris disgraciés, l'autre suspendait les jeux publics : la porte par laquelle on fit sortir les cadavres entassés dans le cirque recut le nom de porte des morts.

A peine delivré de la terreur qui l'avait presque Projet de la conquête décidé à descendre du trône, Justinien, revenant del'Afrique à ses projets ambitieux, résolut d'entreprendre la nion. conquête de l'Occident.

Les princes faibles, tremblant aux moindres dangers qui menacent leur personne, craignent peu les périls auxquels ils n'exposent que leurs généraux et leurs armées; leur vanité est belliqueuse, pourvu qu'elle n'entende que de loin le bruit des armes.

Les Vandales occupaient alors toute l'Afrique, Révolution depuis le détroit de Cadix jusqu'à Cyfène; ils

s'étaient rendus maîtres de la Corse et de la Sardaigne; mais, depuis le règne de Genséric, leurs mœurs étaient changées. Amollis par une longue, paix, vaincus par la chaleur du climat, par les charmes des Africaines, corrompus par le luxe qui détruit les Etats plus promptement que la ronille n'use le fer, l'éclat de l'or leur fit oublier celui des armes; ils avaient quitté les combats pour les spectacles, les travaux pour les plaisirs, les tentes pour les palais; et l'âpreté de ces fiers enfans du Nord avait disparu pour faire place à la mollesse italienne. Ils ne gardaient de leurs anciennes mœurs que la cruauté.

Hunéric, fils de Genséric, pour assurer son repos, assassina ses frères et leurs enfans, et ne connut d'autre moyen pour maintenir dans ses Etats la tranquillité religieuse, que de persécuter impitoyablement ceux de ses sujets qui ne professaient pas, comme lui, l'arianisme.

Las de sa tyrannie et méprisant sa faiblesse, les Maures se soulevèrent en Numidie et se rendirent indépendans; le roi mourut sans avoir pu soumettre les rebelles.

Le prince Gondamon, échappé au massacre de sa famille, lui succéda, et fit de vains efforts pour reconquérir la Numidie. Il eut pour successeur Hildéric, fils d'Hunéric: ce monarque, doux, mais faible, fut vaincu par les Maures, et rechercha l'amitié de Justinien. Mécontent de la conduite de sa femme Amalfride, fille du grand Théodoric, il la fit enfermer: son alliance avec l'empereur d'Orient excita les murmures des Vandales, ses revers lui firent perdre leur estime, et ses rigueurs contre Amalfride le privèrent de l'appui de la reine des Goths.

Un prince de son sang, Gélimer, ambitieux, Usurpation fourbe, hardi, profita de ses fautes, aigrit l'esprit des Vandales, les révolta, fit descendre le roi du trône, et prit audacieusement sa place \*: aucun parti ne se déclara pour le malheureux Hildéric.

L'adroit Gélimer avait persuadé aux grands et au peuple que ce prince était seul coupable, par son incapacité, du succès des Maures, et qu'il voulait lâchement soumettre l'Afrique à l'empire d'Orient.

Justinien, informé de cette révolution, défendit seul la cause du monarque détrôné: ses ambassadeurs reprochèrent à Gélimer sa révolte contre son roi légitime, et lui représentèrent qu'appelé un jour au trône par sa naissance il devait en défendre les droits et non les violer; enfin il le priait, s'il ne voulait pas rendre le sceptre, de traiter doucement Hildéric, et de lui laisser le titre et les honneurs dus à sa dignité.

Gélimer dédaigna de lui répondre, resserra les fers d'Hildérie, de son frère Evagès, et leur fit crever les yeux.

<sup>\*</sup> An 53a.

L'empereur lui écrivit on ces termes: « Puisque, n malgré nos conseils, vous persistez à garder un » trône usurpé, laissez-nous au moins offrir dans notre cour un asile et des consolations aux mal-» heureux princes que vous ayez privés de la vue » et de la liberté : si vous refusez d'y consentir, » nous vous y forcerons; et, en vengeant leur in-» jure, loin de croire rompre les traités faits avec n vos prédécesseurs, nous croirons remplir fidè-» lement les devoirs qu'ils nous imposent. » « Je n'ai point usurpé le trône, répondit Géli-» mer, les Vandales en ont chassé Hildérie qu'ils n en trouvaient indigne, et j'y suis monté par le » droit de ma naissance. Un prince sage se borne » à régir ses États et respecte l'indépendance des » autres : vous régnez sur le plus grand empire » du monde, il doit vous donner assez d'affaires; n ne vous immiscez point dans les miennes. Si » vous voulez la gnerre, je suis prêt à la rece-» voir, et je vous rends responsable devant Dieu » de l'infraction d'un traité juré par yous et par. » vos prédécesseurs. ».

de Justinien

Historiation L'empereur, avant d'entreprendre la conquête pourson en de l'Afrique, consulta les patrices, les grands de l'Etat, les sénateurs : la plupart, frappés de grainte. s'opposèrent vivement à une entreprise dant le succès paraissait douteux; les une rappelaient le honteuse désaite de Basiliscus, et la ruine sanglante de l'armée de Léon; les autres redoutaient les, dépenses, énormes, que, coûterait, og te... expédie tion ; les gépéraux exagéraient les difficultés d'une și longue pavigation et l'inselubrité du climat.

Jean de Cappadoce, ministre favori, de l'emperepraspruya les opposens agec chalaut et supplia le prince de ne point envoyer à une mort certaine, copure les plus farouches des harbares, l'étite des légions, c'était, selon lui, risquer lesalue de l'empige, que d'embayquer ses plus fermes défenseurs, pour les porter dans des contrées si loin: taines qu'on serait plus de six mois sans en avoir de mouvelles. « Enfin, disait-il, quand la fortune » favoriserait nos armes, pous ne pourrions con-» server l'Afrique après l'avoir conquise, puisque » nous ne sommes plus maîtres de l'Italie et de la » Sicile, où règnent les Goths nos ennemis. »:

Ebranlé par ces remontrances, Justinien bésitait : tout à coup un évêque prend la parole :

« Dieu, dit-il, m'est apparu; il vous ordonne par

» ma voix de vous armer pour la délivrance, des

» catholiques. Je vous annonce, en son nom a la » victoire; il ajoutera l'Afrique à vos vastes

» Etats. »

A ces mots, toute opposition cesse, la guerre Préparatifs est décidée: Justinien concentre ses troupes, co arme ses vaisseaux, rassemble des munitions, et charge Bélisaire des dangers et de l'honneur de cette grande entreprise.

Gélimer était habile et brave, mais sa violence

servit ses anemis. Pudemius, né en Afrique, soulève les enholiques persécutés, et, avec le se cours de quelques troupes envoyées d'Italie, il s'empare de Tripoli, et se défend avec succès contre les Vendales. Dans le même temps Godas excite une révolte en Sardaigne, refuse le tribut à Gélimer, et implore l'appui de l'empereur qui lui fait passer un secours de quinze cents hommés ; cette diversion affaiblit Gélimer, qui se vit forcé d'envoyer son frère avec cinq mille Vandales en Sardaigne.

L'armée de Bélisaire se composait de dix mille hommes de pied, de cinq mille chevaux, de quelques corps auxiliaires, de cinq cents navires et de vingt mille matelots.

Lorsque la flotte fut près de mettre à la voile, l'archevêque Epiphane bénit solennellement l'armée, et, pour sanctifier le vaisseau amiral, il y fit entrer un soldat qui venait de recevoir le baptême.

Départ de Bélisaire.

Bélisaire, dont le nom présageait la victoire, partit avec un vent favorable, aux acclamations de tout le peuple de la capitale. Avant de triompher des ennemis, ce général habile s'occupa de vaincre le caractère indiscipliné de ses soldats. Ayant relâché au port d'Abyde, il fit pendre deux Massagètes qui avaient commis un meurtre : ses troupes, depuis long-temps accoutumées à la licence, s'indignent de cette rigueur, se mutinent, écla-

tent en murmures; Bélissire s'élante au nfilieu des séditieux, et les étonne par la fierté de son geste et de ses regards.

A va vue, le silence annohee déjà la crainté: « Si jè parlais, leur dit-il, à de nouveaux soldits,

» étrangers à la guerre, il me faudrait peut-être

» lear citer une foule d'exemples pour les con-

» vaincre que la fortune des combats dépend plus'

» de la vertu que de l'audhée, de l'ordre que du

» courage; mais vous, qui avez vaincu des braves,

» et qui, malgré votre vaillance, avez quelquesois

» L'été battus, vous devez savoir que le destin des

» armées est dans la main de Dieu. Si vous l'of-

» fensez par vos excès, si vous l'outragez par des

» homicides, vous perdrez tout droit à sa pro-

» téction; abstenez-vous donc de tout vice, de

» tout désordre: quelque brave que soit un soldat,

» je n'aurai que du mépris pour lui s'il marche

» au combat sans avoir la conscience et les mains

» pures. Je n'estime la valeur que lorsqu'elle est

» accompagnée par la justice. »

Sa fermeté établit la discipline, son active vigilance pourvut l'escadre d'alimens salubres, et fit cesser les maladies causées par des vivres avariés, dont l'avarice de Jean de Cappadoce avait rempliles vaisseaux.

On attribue à Bélisaire l'invention des signaux; ce qui l'empêcha, dans une si longue expédition, des signaux attibuée à de perdre, comme on l'avoit vu jusqu'alors, les Bélisaire.

hâtimens qui se trouvaissitaéparés de la flotte par la nuit ou par l'orage.

On aborde en Sicile. Propage l'historieu, en-voyé à Syracuse par le général, lui napporte d'heureuse pouvelles; il apprend qu'Amalannate a Sait préparer des vivres pour sa flotte, que l'élite des troupes vandales est occupée à reconquéris la Sartemble et que l'armée de Cálimen, à pointe passemblée, est encore à quatre journées de la côte.

Compement de l'armée.

Bélisaire donne alors le signal du départ sopresque tous les généraux propossient de desoundre din rectament à Carthage. Bélisaire: qui peyoulait point soumettre le succès de son entreprise aux cappieres des élémens et au sort intertain d'un combat naval-déparque sur la cête la plus prochaine, la moins défendue, s'y retranche, fait de son camp une fonteresse, et se sépare intrépidement de ses vaisses un resse, et se sépare intrépidement de ses vaisses un camp une fonteresse, et se sépare intrépidement de ses vaisses un camp une fonte resse, et se sépare intrépidement de ses vaisses un camp une fonte resse, et se sépare intrépidement de ses vaisses une company de ses vaisses une camp une fonte resse, et se sépare intrépidement de ses vaisses une company de le se prochaine.

Il pouvait, dans ce camp choisi au basard, craindre de manquer d'eau; il y mouva une source : cette découverte, au milieu des sables brûlans, parut aux yeux des catholiques un prodige qui leur assurait la protection divine.

Procope, dont l'histoire instructive est tachée par la crédulité de son siècle, partageait à cet égard l'opinion superstitieuse des soldats.

Cet égrivain, comparable sous d'autres rapports aux historiens de l'antiquité, raconte avec une étrange bonne foi que le saint ermite Jacques

enchantait et rendait immobiles lea larbares qui vonlaient langer leurs flèches contre lui.

A cette époque, le bandeau de la appersision couvrait les yeux des hommes d'Etat comme ceux du vulgaire; on disputait sur les nérités des fièrerasses religions, on respectait leurs fables.

Le véritable prodige, dans ce siècle de décadence, c'était la conduite de Bélissire; à sa vigilance, à son courage, à sa sévérisé, l'Afrique crut revoir Scipion.

Quelques soldats se permirent de piller un chappe ; il les sit châtier publiquement, craignant axer raison que la vue de tala désendres ne port tân les habitans à oublier leurs anniennes injuses et à se rapprocher des Vandales.

Il s'empara de Syllecte, ville voisine : la distipline qu'il maintint dans ses tronnes rassum les citoyens; de ce mament les peuples pe redouter rent plus son approche; et partout il dit compatre qu'il s'était armé pon contre l'Afrique, mais contre son tyran.

Les villes de Leptis, d'Adramette, de Grasse, ne lui apposèrent auchne, résistance Il manche 17pidepaent sur Gauthage, et se sint constamment à l'arrière-garde, persuadé que Gélimer ne tarderait pas à le suivre pour le combange et sauver sa capitale.

Le roi des Vandales ; qui s'ayançait en effet Marche à grandes journées, dans l'espoir de l'atteindre,

écrivit à son frère Ammatas, gouverneur de Carthage, et lui ordonna d'égorger Hildéric et les princes captifs, et de se porter ensuite avec sa garnison au-devant des Romains, pour les arrêter au défilé de Décimum, situé à soixante-dix stades de Carthage; en même temps, il donna l'ordre à son neven Gibamond de marcher le long de la côte: ainsi Bélisaire devait être attaqué en tête, en queue et en flanc.

Exploits de Lean, général romain. La précipitation d'Ammatas fit manquer ce plan habilement conçu. Sans attendre le reste de ses troupes, il passa le défilé avec son avant-garde: Jean, général romain, à la tête d'un corps d'élite, le combattit et le tra; sa mort jeta le désordre dans tous les pelotons qui venaient successivement de Carthage. Jean ne leur laissa pas le temps de se rallier; il en fit un grand carnage et les poursulvit jusqu'aux portes de la ville.

Dans le même temps les Massagètes, qui formaient une partie de la cavalerie auxiliaire des Romains, rencontrèrent la troupe de Gibamond dans un lieu nommé le Champ-du-Sel, et, après un combat opiniatre, la défirent complétement.

Bélisaire, arrivé au défilé de Décimum, s'y retrancha et obligea les soldats, qui avaient repris sous lui l'habitude des travaux, à fortifier leur camp selon les anciennes coutumes.

« Compagnons; dit-il; voilà l'heure des com-» bats, les Vandales s'avancent; aucun parti ne » vous protége en Afrique, vos vaisseaux sont » éloignés; aucune ville forte ne vous offre un » asile, tout notre espoir repose sur nos glaives: » braves, nous triompherons; lâches, non-seu-» lement nous serons vaincus, mais nous périrons » tous honteusement. La justice de notre cause » nous promet la victoire, nous n'entreprenons » point une injuste conquête: l'Afrique nous ap-» partenait, nous ne reprenons que notre bien, » et le prince que nous combattons est un tyran » plus détesté par ses sujets mêmes que par ses » ennemis.

» Vous avez attaqué souvent sans crainte les plus
» belliqueux des hommes, les Perses et les Scythes:
» aujourd'hui vous combattez des Vandales, qui
» n'ont jusqu'à présent fait la guerre qu'à des Mau» res, misérables sauvages à demi nus, sans art
» et sans discipline. Ces Vandales, depuis long» temps, ont perdu l'habitude des armes. Je prie
» le Dieu tout-puissant qui préside à nos desti» nées d'énflammer votre courage, de vous in» spirer pour vos ennemis le juste mépris qu'ils
» méritent, et de vous rendre, par vos exploits,
» dignes de l'immortel honneur qui vous attend
» dans votre patrie. »

Après avoir ainsi parlé, il laisse dans son camp son infanterie et sa semme Antonine, infidèle dans ses plaisirs, mais constante dans les périls, et marche à la tête de la cavalerie au-devant de Pennemi:

Premièro Massagètes.

Malheureusement les Massagètes qui avaient taque.

Echec des battu le neveu de Gélimer, revenaient sans défiance : l'armée des Vandales les rencontre, les charge, les met en fuite et les jette sur l'avantgarde de Bélisaire, où elle répand l'épouvante.

Si le roi eut profité de ce premier succès . on ne sait quelles auraient été les suites d'une telle déroute: mais il s'avanca lentement, célébra les finérailles de son frère, donna le temps au général romain de rallier les fuyards qui avaient porté l'effroi jusque dans son camp.

Victoire de Rélissiro our Géli-

Profitant de cette faute, Bélisaire à son tour attaque a l'improviste l'armée vandale, qui n'avait pas eu le temps de se ranger en bataille; il y jette le désordre; ses légions accourent, le rejoignent et complétent sa victoire. L'armée de Gélimer, après un affreux carnage, fuit dans les déserts.

Son entrée dans Car-

Bélisaire, sans perdre un moment, se porte sur Carthage. La nouvelle de sa victoire l'y avait précédé: la garnison voulait se défendre; elle est désarmée par les citoyens: la capitale de l'Afrique ouvre ses portes au vainqueur; des feux de joie éclairent sa marche, toute la ville est illuminée; il y entre en triomphe.

Par l'effet d'un heureux hasard, la flotte impériale arrivait alors près de la rade; elle voit avec surprise que Carthage est au pouvoir des Romains. Enfin Bélisaire est conduit, au bruit des acclamations du peuple, dans le palais des rôls, et s'assied sur le trône de Gélimer.

Procope, comparent ce triomphe à celui de Scipion, trouve Bélisaire plus grand et plus héureux que le consul, parce qu'il conquit cette aucienne rivale de Rome sans la détruire, et que le sang d'une foule de citoyens ne souillé pas ses lauriers:

Cette réflexion ne protve que l'enthousiasme de l'historien pour son héros. On pouvait comparer Béhisaire à Scipion, mais les temps, les peuples, les circonstances ne se ressemblaient pas; Scipion renverseit l'implacable ennemie de Rome; Béhisaire délivrait de la syramie des Vandales une ville romaine.

Une ancienne prédiction, d'autant plus répandue qu'elle était plus triviale et plus puérilé, semblant avoir annoncé au peuple sa délivrance et la victoire de Bélisaire. Fel était ce dictum vulgaire : un jour le G chassera le B, et ensuite le B étaissèra lé G; en effet Genséric vainquit Boniface, et Bélisaire renversa le trône de Gélimer. Ainsi la fortune parut accomplir ce réve d'une superstition populaire.

Dès que les Remains fuvent mattres de Carthage, les cadholiques remtrèrent dans l'église de Saint-Cyprien, et les prêtres ariens se dérobèrent par la fuite aux vengeances de ceux qu'ils avaient si long-temps persécutés.

Bélisaire, comme tous les grands capitaines vraiment dignes de leur gloire, se défiait de la fortune, et ne se laissait point endormir par ses faveurs. Tandis que l'ennemi vaincu fuyait épouvanté, prévoyant son retour, il répara promptement les fortifications de Carthage.

Ce grand homme dut tous ses succès non au sort, mais à sa prudence et à son génie; il connaissait trop son siècle pour livrer sans défiance sa gloire à l'inconstance des Huns, des Massagètes, qui servaient comme auxiliaires dans son armée, et au courage incertain de ces légions asiatiques, avides de butin, peu sûres dans le danger, séditieuses aux moindres revers: il avait choisi, dans toutes les parties de l'empire, les hommes les plus braves, les plus éprouvés, et il s'en était composé une garde aussi nombreuse que fidèle. Ce corps d'élite, cette troupe de héros, digne de son chef, le suivait partout, entraînait les faibles par son exemple, les lâches par la crainte, contenait les rebelles, déconcertait les traîtres, réprimait la licence, et, par des exploits prodigieux, semblait faire revivre Rome antique au milieu de l'empire en ruines.

L'un de ces braves, Diogène, écuyer de Bélisaire, est envoyé un jour par lui avec vingtdeux cavaliers pour occuper un village; il s'en empare; au milieu de la nuit, la maison qu'ils habitent est entourée par toute l'armée des Vandales: Diogène et ses vingt-deux bravés brident sans bruit leurs chevaux, les montent et ouvrent intrépidement les deux battans de la porte : couverts de leur boucher et la lance au poing, ils se précipitent sur les Vandales, les enfoncent, traversent leurs nombreux bataillons, et, criblés de blessures, mais n'ayant perdu que deux hommes, ils rentrent victorieux dans Carthage.

La renommée de Bélisaire frappait de respect tous les barbares, habitans de l'Afrique : les princes de Mauritanie se soumirent à lui, et lui demandèrent l'investiture impériale, dont les marques étaient alors un sceptre, une toque d'où pendaient plusieurs lames d'argent, un manteau blanc, une courte tunique, brodée en diverses couleurs, et des brodequins dorés.

Cependant le général romain intércepta des lettres envoyées à Gélimer par son frère Thrazon; préparatifs de il lui mandait que la Sardaigne était soumise, Gelimor. qu'il avait tué Godas et passé ses troupes au fil de l'épée. Ces nouvelles annonçaient de nouveaux combats; bientôt Thrazon débarqua en Afrique; Gélimer rassembla son armée; tous deux réunirent leurs forces, leur deuil, leurs regrets et leur soif de vengeance.

Les agens du roi des Vandales s'efforçaient partout de soulever les ariens et de débaucher TOME 8.

les Huns. Ceux-ci se laissèrent séduire; Bélisaire découvrit le complot, et intimida les rebelles par quelques coups d'autorité.

Il réunit promptement ses troupes et les exhorta au courage: « Une victoire, leur dit-il, termi-» nera vos fatigues et la guerre; une défaite vous » enlevera tout ce que vous avez conquis, et fera » renaître tous vos dangers. »

Le roi des Vandales vint camper à Tricamare, à cent quarante stades de Carthage. « Un phéno-» mène singulier, dit Procope, accrut la confiance » des Romains; ils virent, pendant la nuit, des » flammes voltiger autour de la pointe de leurs » lances. »

Gélimer ne voulut point qu'on retranchât son camp qui renfermait ses enfans, ses trésors, ses femmes, ainsi que celles de ses officiers et de ses soldats. Il croyait que chacun, craignant pour sa famille, la défendrait avec fureur.

Rappelant aux siens la promptitude avec laquelle les Vandales avaient autrefois chassé les Romains de l'Afrique, il attribua sa première défaite aux caprices du sort; Thrazon leur montrait avec orgueil les trophées conquis récemment en Sardaigne.

Un ruisseau séparait les deux camps. Martin, Valérien, Cyprien, Marcel, chefs renommés, commandaient l'aile gauche, composée de la cavalerie romaine; Pappus et Barbattus, à la tête

des Massagètes, dirigeaient la droite; Béhsaire se trouvait au centre; Jean commandait sa garde et portait son étendard. Les Huns étaient, placés hors de la ligne, les légions restaient en réserve.

. Le signal est donné : la garde de Bélisaire traverse la rivière, charge les Vandales, est deux fois repoussée, se rallie, retourne au combat, et pénètre dans les rangs ennemis; Thrazon, après une vive résistance, est tué; les barbares se retirent, les légions arrivent et changent leur retraite en déroute. Enfin les Huns et les Massagètes, qui peut-être seraient tombés sur les Romains, s'ils avaient été vaincus; chargent les Vandales dans leur fuite, et en font un grand carnage.

Gélimer, troublé par la crainte et par le déses- Sa défaite poir, ne donne plus aucun ordre; il se sauve, suivi de quelques domestiques. L'armée vandale, consternée de son départ, se disperse, laisse le camp sans désense : Bélisaire s'en emparé, et y trouve, les immenses richesses accumulées depuis un siècle en Afrique par le saccagement de Rome et par la dévastation de l'Italie.

Après cette victoire, il ne fut plus possible au général romain de réprimer l'avidité de ses soldats: la vue de ces prodigieux trésors les enivre; ils se livrent avec fureur au pillage et à la débauche, et, dans cet instant, quelques escadrons vandales réunis auraient pu facilement exterminer les

vainqueurs: enfin Bélisaire, en mélant habilement la douceur à la fermeté, parvint à rétablir l'ordre dans l'armée.

Cependant Jean, avec une partie de la garde, Jean par la maladresse poursuivait sans relâche Gélimer, et l'aurait peut-d'un soldat. être atteint; mais un de ses lanciers, qui était ivre, voulant tuer un oiseau de proie planant au-dessus de lui, perça de sa slèche la tête de ce général. Tout l'empire regretta son courage, ses talens et ses vertus.

> Sa troupe consternée s'arrêta, laissa Gélimer se sauver dans Médène, et porta tristement le corps de son chef aux pieds de Bélisaire; il l'arrosa de larmes et lui érigea un tombeau.

> Bélisaire sit ensuite le siège d'Hippone, s'en rendit maître, et y trouva des richesses considérables. Il chargea Pharas, général hérule, d'investir la montagne escarpée de Médène, sur laquelle Gélimer s'était retiré.

Comme les armées vandales étaient détruites, Bélisaire envoya une partie de ses troupes à Lillybée; mais les Goths lui en refusèrent l'accès. Amalasonte écrivit au général romain que la Sicile lui appartenait par droit de conquête, Lillybée par alliance avec les Vandales, mais qu'il fallait négocier et non combattre, et qu'elle prendrait Justinien lui-même pour juge de ses prétentions.

Pharas voulut d'abord prendre Médène d'asélimer. saut; les Vandales, plus amollis que les Romains

par le luxe de Carthage, lui auraient opposé peu de résistance, mais une troupe de Maures, qui était venue au secours du roi, repoussa ses attaques: il se borna depuis à cerner et à bloquer strictement la montagne. Lorsqu'il sut l'ennemi épuisé par le défaut de vivres, il écrivit en ces termes au roi des Vandales : « Vous vous obstinez à » une défense inutile. Est-ce la crainte de la » servitude? Mais vous êtes aujourd'hui l'esclave » des Maures. Puisqu'il faut perdre votre indé-» pendance, préférez un servage plus doux : Jus-

- » tinien vous placera dans le sénat, vous nom-
- » mera patrice, vous cédera des terres d'une vaste
- » étendue, et Bélisaire sera garant de ma pro-
- » messe. Puisse le malheur ne pas vous fermer
- » assez les yeux pour vous empêcher de saisir la
- » seule voie de salut qui vous soit ouverte! »
- Gélimer répondit : « Je suis trop irrité pour re- demande de demande de
- » noncer à l'espoir et à la vengeance. Bélisaire est Célimer Phares.
- » venu sans motifs, des extrémités de l'Orient,
- » pour me précipiter du trône dans un abîme de
- » misères : je suis homme et prince; qu'il craigne
- » la vengeance de l'un et le désespoir de l'autre.
  - » L'excès de ma douleur me laisse à peine la
- » faculté d'écrire. Recevez mes adieux, mon cher
- » Pharas, et envoyez moi une lyre, un pain et
- » une éponge. »

Pharas ayant voulu savoir les motifs d'une si étrange demande, l'envoyé du roi lui dit que ce

prince n'avait point mangé de pain depuis plusieurs mois, que l'éponge lui était nécessaire pour bassiner ses yeux fatigués par les larmes qu'il avait répandues, et qu'il désirait une lyre pour s'accompagner en chantant une élégie sur ses malheurs, espérant trouver dans cette triste harmonie quelque consolation pour son infortune...

Le lieutenant de Bélisaire, touché de la misère d'un monarque naguère si riche et si puissant, lui envoya ce qu'il souhaitait, mais sans cesser de remplir son devoir et de le bloquer avec rigueur.

Après trois mois de souffrance et d'opiniatreté, sa captivité. les Vandales, exténués de faim et couvents d'ulcères, forcèrent le roi à capituler; Gélimer accepta les conditions proposées par Pharas, se rendit prisonnier, et fut conduit à Carthage devant Bélisaire.

Le général romain lui exprima sa surprise de le voir rire dans un moment si funeste pour lui: « Général, lui dit le roi, après avoir éprouvé suc-» cessivement toutes les faveurs et toutes les ri-» gueurs de la fortune, après avoir porté le sceptre » d'abord, ensuite les fers, j'ai reconnu que les » biens et les maux de ce monde sont plus dignes » de risée et de mépris que d'attachement et de » regrets. »

Bélisaire apprit à l'empereur que l'Afrique était vaincue, Carthage conquise, et le roi des Vandales dans ses chaînes. La gloire du conquérant de Carthage réveilla l'envie; quelques lâches officiers, jaloux de leur général, écrivirent à Justinien que Bélisaire aspirait au pouvoir suprême, et voulait se rendre indépendant en Afrique.

L'empereur ne crut point, ou seignit de ne pas croire à cette calomnie. Salomon fut député par lui à Carthage: on le chargea de donner à Bélisaire le choix de rester en Afrique, et d'envoyer ses captifs en Orient, ou de les conduire lui-même à Constantinople.

Bélisaire, ayant intercepté la correspondance Entr des traftres qui l'accusaient, crut que son retour de Belisaire dans la capitale serait le moyen le plus éclatant de stantinople. réfuter la calomnie; il laissa le commandement de la province à Salomon, s'embarqua, et entra dans Constantinople au bruit des acclamations du peuple. On lui décerna le triomphe, et il reçut tous les honneurs qui, depuis l'abolition du gouvernement républicain, n'avaient été accordés qu'aux empereurs.

Cependant on ne le vit point monté sur un char: il marcha à pied, depuis l'Hyppodrome jusqu'au palais impérial, précédé par une foule de prisonniers et de chariots, par un grand nombre de trônes d'or, par une immense quantité de meubles précieux, enfin par tous les trésors des rois d'Afrique.

Le plus illustre ornement de ce triomphe était le roi Gélimer; couvert d'un manteau de pourpre,

il était entouré des princes de sa famille et des grands de sa cour : le monarque capuf, arrivé aux pieds du trône élevé de l'empereur, qu'environnait un peuple immense, ne proféra pas de plaintes, ne versa point de larmes; on n'entendit sortir de sa bouche que ces paroles tirées des livres saints:

» Vanité des vanités! tout n'est que vanité!»

On le dépouilla de son manteau royal; et le vainqueur, comme le vaincu, se prosternèrent tous deux devant Justinien.

Le roi des Vandales reçut de l'empereur, pour lui et pour sa famille, de grandes terres en Galatie; mais on ne le fit ni sénateur ni patrice, parce qu'il refusa de renoncer à l'arianisme.

Suivant l'ancienne coutume, le lendemain, Bélisaire, comme consul, parcourut de nouveau la ville en triomphe; sa chaise curule était portée par des captifs vandales; et il distribua au peuple une partie des dépouilles conquises en Afrique.

**Projets** 

Après cet éclatant succès, Justinien, ambitieux de tous les genres de gloire, forma deux vastes desseins : il résolut de donner à l'empire une législation stable, et de lui rendre l'Italie avec toutes les provinces conquises par les barbares.

Tribonien, par ses ordres, rassembla dans un code, et en abrégé, le nombre immense de lois publiées sous les divers gouvernemens de Rome pendant treize siècles.

La loi des douze tables n'avait pas suffi long-

temps aux besoins du peuple-roi. A mesure que ses richesses s'accrurent, que ses possessions s'étendirent, que ses mœurs s'altérèrent, sa législation se compliqua; chaque consul, chaque préteur fit des réglemens suivant les circonstances: les intérêts opposés des factions, la politique du sénat, l'ambition des tribuns, le despotisme des empereurs, les caprices de leurs favoris, dictèrent au sénat et au peuple une foule d'édits, de plébiscites, de lois, de décrets et d'arrêts interprétatifs qui formaient un dédale où la justice s'égarait sans cesse sur les pas d'une jurisprudence incertaine.

Rien n'était à la fois plus nécessaire et plus difficile que de porter la lumière et l'ordre dans ce chaos; Tribonien eut la gloire d'y réussir; et son travail, justement célèbre, aurait été plus parfait, si sa vertu eût égalé sa science.

Patricien vicieux, gourtisan flatteur, ministre cupide, cet habile jurisconsulte sacrifia souvent sa conscience au pouvoir, et la justice à sa fortune

Il tronqua plusieurs lois, en altéra d'autres, en corrompit en quelques points l'esprit, et preaque partout le style.

En 528, il avait déjà réuni en un volume les trois codes de Grégoire, d'Hermogénien et de Théodose, dont il avait supprimé les préambules, les répétitions, et fait disparaître les contradictions.

Lo Digeste et les Pan-

Un autre ouvrage plus important et plus étendu, que son activité infatigable fit bientôt paraître, fut le recueil complet des monumens de l'ancienne législation; on le nomma Digeste, parce qu'il était composé par ordre de matières, et Pandectes, comme renfermant toute l'ancienne jurisprudence.

Deux mille volumes, qui formaient cette masse informe d'arrêts, de décisions, de décrets de toutes les époques, furent dépouillés par Tribonien, et réduits à la vingtième partie. Ce digeste fut envoyé au sénat et à toutes les autorités de l'empire \* par Justinien, à la fin de son troisième consulat, déjà illustré par la paix avec la Perse et par la conquête de l'Afrique.

Les Instituts de Justinien.

Chargé d'un autre travail, Tribonien, et deux commissaires qui lui étaient adjoints, avaient précédemment extrait de toutes les anciennes lois, les premiers élémens de la jurisprudence, dont ils composèrent quatre livres appelés les Instituts de Justinien: ils servirent dans la suite d'introduction aux études; et cette partie du travail immense de Tribonien fut toujours considérée comme la plus parfaite de tout le corps du droit.

De quelques lois nombreuses que les peuples se trouvent chargés, ceux qui les régissent veulent toujours en faire de nouvelles; il leur paraît sans

<sup>\*</sup> An 533.

doute plus facile de multiplier et de compliquer les remèdes que de prévenir et diminuer les maux.

Depuis la publication du code et du Digeste, l'empereur s'était réservé le droit d'interpréter les Novelles lois: un grand nombre d'ordonnances ayant été rendues par ce prince, on les comprit dans une seconde édition du code qui parut en 534, et qu'on appela les Novelles: ce fut alors qu'on accusa Tribonien d'avoir arbitrairement étendu, limité ou détruit plusieurs dispositions du code, par une complaisance servile pour les volontés et pour les caprices de Théodora. L'usage de la langue des Romains se perdait peu à peu, comme leur gloire; on oubliait dans l'Orient le langage de Cicéron. Quarante ans après la mort de Justinien, son code fut traduit en grec: les lois de ce prince régnérent en Italie aussi peu de temps que ses armes; et celles des Lombards les y remplacèrent si complétement, que Charlemagne, dans le neuvième siècle, ne put y trouver un seul exemplaire du code de Justinien. Ce ne fut que dans le douzième siècle; qu'on en découvrit un à Amalfi. e de la Grando de J

Quelques défauts que l'on ait reprochés au travail de Tribonien, le monument qu'il a élevé est cependant plus durable et plus glorieux que les trophées des plus illustres conquérans. Ses codes sont encore regardés comme le corps de droit le plus complet que la science et la sagesse humaine. aient jamais produit; et c'est da que , jusqu'à cé jour, tous les législateurs des peuples modernes sont venus chercher les principes et les lumières qui pouvaient éclairer leur marche et dissiper les ténèbres de la barbarie.

Evénemens. on Italio.

Les événemens, qui se passaient alors en Italie étaient favorables à l'ambition de Justinien, et devaient, en enflammant ses désirs de conquêtes, augmenter ses espérances. Pendant plusieurs années Amalasonte, reine des Goths, régnant sous le nom de son fils Athalaric, contint l'humeur indocile des barbares, réforma leurs mœurs, punit les crimes, fit fleurir la justice, protégea les lettres, et prouva, par ses grandes qualités, qu'elle était digne de porter le sceptre du grand Théodoric son père.

Comme lui, quoique arienne, elle fut tolérante, traita les catholiques avec douceur, respecta les papes, et les obligea en même temps à se renfermer dans les limites de leur autorité spirituelle.

Honorant la gloire antique de Rome, elle rendit quelque lustre aux anciennes familles qu'on voyait encore dans cette ville, et nomma consul Paulin, qui descendait de l'illustre maison des Décius. Cependant une peine profonde troublait son âme, et l'empêchait de jouir du bonheur qu'elle donnait à ses peuples.

Inconduite Son fils Athalaric, sorti de l'enfance, méprisa de son fils Athalaric, set leçons et s'abandonna avec excès à la débau-

Régence d'Amalache: les chess des Goths qui entouraient et corrompaient sa jeunesse rendirent vains tous les efforts de la reine pour arrêter ce prince sur la pente entraînante du vice.

Ces féroces guerriers, ennemis du repos, des lois, de l'ordre et de la civilisation, souffrant impatiemment le joug que Théodoric leur avait imposé, regrettaient leurs forêts sauvages, leurs coutumes grossières, leurs orgies bruyantes, leur vie errante et belliqueuse.

Ils opposaient aux sages avis de la reine d'insolens murmures: « Les lettres et la philosophie, » disaient-ils, ne font qu'amollir le prince des

» Goths; au lieu de l'environner de pédans qui

» glacent son courage, on aurait dû ne lui donner

» que des écuyers pour lui apprendre à dompter » des chevaux, et des maîtres de lutte, de pugilat

» et d'escrime. »

Ces factieux, s'enhardissant par la faveur d'A-Conspiration contre la Amelasonte reine.

Amalasonte, incertaine du succès des mesures qu'elle devait prèndre, s'assura un asile dans la cour de Justinien, et, ferme autant que prudente, elle déploya son autorité contre les rebelles, déjoua leurs projets, arrêta leurs chefs, et les envoya au supplice.

Un autre danger la menaçait. Théodat, son neveu, prince lâche, capide, ambitieux et per-

fide, l'avait quelque temps trompée, en affectant un grand amour pour les lettres et pour la philosophie de Platon: elle lui avait donné le gouvernement de Toscane; il s'y enrichit par d'infâmes concussions, et la reine découvrit qu'il négociait secrètement avec l'empereur pour lui vendre et pour lui livrer cette province. La reine le destitua et l'enferma dans une prison.

Mort d'Athalaric Quelque temps après, Athalaric, épuisé par ses excès, mourut; il avait occupé le trône huit ans, sous la tutelle de sa mère.

Elévation de Théodat.

L'erreur des âmes généreuses est de croire à la reconnaissance : Amalasonte espéra qu'elle conserverait son autorité, en pardonnant à Théodat, et en disposant du trône en sa faveur : par ses soins, les suffrages des Goths lui donnèrent la couronne.

Ses crimes.

Ce prince pervers dissimula ses noirs desseins, lui jura de gouverner par ses conseils, et parut se conduire, dans les premiers momens, avec elle comme un fils tendre et obéissant; mais en même temps il s'entourait de ces âmes basses, prêtes à servir tous les crimes du pouvoir.

Assuré du dévouement servile de ses complices, au milieu des ombres de la nuit, il poignarde les plus fidèles serviteurs de la reine, et fait enfermer cette malheureuse princesse dans une forteresse.

Peu de temps auparavant, il s'était élevé quel-

que mésintelligence entre Amalasonte et Audeflède sa mère, sœur de Clovis et veuve du grand Théodoric. Audeflède était morte, après avoir reçu dans l'église une hostie empoisonnée; Théodat accusa l'infortunée Amalasonte du crime qu'il avait commis.

On prétend que Théodora, jalouse de la gloire d'Amalasonte, avait excité contre elle la fureur de Théodat : le vulgaire, toujours prompt à croire la calomnie et à briser ses idoles, crut la reine coupable, et accabla d'imprécations cette illustre princesse, dont il avait si long-temps admiré le courage et béni la vertu.

Justinien, saisissant ce moment favorable pour Mort d'Aaffaiblir les Goths en les divisant, prit la défense d'Amalasonte. Il envoya un ambassadeur pour réclamer sa liberté; mais il n'était plus temps : les vils favoris de Théodat avaient étranglé cette reine dans son bain \*.

On aurait cru que sa mémoire serait défendue par Cassiodore, chef de ses conseils, ancien ministre de son père : jusque-là ce magistrat philosophe, pendant une longue carrière, s'était montré aussi vertueux qu'habile; mais Cassiodore se déshonora comme Sénèque, en publiant l'apologie de l'assassin de sa bienfaitrice.

Justinien déclara la guerre à Théodat, et invita les rois de France à joindre leurs armes aux

<sup>\*</sup> An 535.

siennes contre les Goths. Ces princes lui promirent d'abord de venger Amalasonte; la justice et les liens du sang leur en faisaient un devoir; mais Théodat les désarma, en leur cédant les terres qu'il possédait encore dans la Gaule, et en leur payant un tribut de deux mille livres d'or \*.

Conquête de la Sicile par Bélisaire.

Mondon fut envoyé par Justinien, à la tête d'une armée, en Dalmatie. Bélisaire reçut l'ordre d'en conduire une autre en Sicile; ses troupes étaient peu nombreuses, mais braves. Jamais général ne fit de plus grandes actions avec de plus faibles moyens: il ne voulait combattre qu'à la tête d'hommes éprouvés, et il fonda toujours l'espérance du succès, non sur le nombre, mais sur le choix de ses soldais.

Ce guerrier, si redoutable pour les rois, se montrait humain pour les peuples vaincus; il épargnait les villes et protégeait les chaumières: les nations conquises se croyaient délivrées par lui: son exemple forçait ses officiers à se faire respecter par leur justice et par leur modération, autant que par leur courage.

On admirait également l'ordre, la tempérance, l'activité infatigable, la régularité sévère qui régnaient dans son armée: sous ses tentes, on se croyait à la fois dans le camp de la gloire et dans le temple de la vertu.

La présence seule de la voluptueuse Antonina

<sup>\*</sup> An 535.

et de son amant Théodore souillait ce camp : on déplorait l'aveuglement de l'époux trahi; mais il n'est pas de lumière sans ombre, ni de grand homme sans faiblesse.

Les Goths firent d'inutiles efforts pour arrêter et même pour retarder sa marche. Les vœux des habitans favorisèrent ses armes; il s'empara de Catane; Syracuse lui ouvrit ses portes: en peu de jours toute la Sicile fut conquise.

de nouveau sa présence. Après son départ de Carthage, les Maures, reprenant les armes, avaient massacré plusieurs garnisons romaines. Salomon, secondé par ses lieutenans Aigan et Rufin, battit d'abord ces barbares; mais, après la victoire, ces deux généraux s'étant endormis dans une funeste sécurité, les Maures les surprirent et taillèrent leurs troupes en pièces; Aigan périt sur le champ

de bataille, et Rufin, prisonnier, fut conduit au

général ennemi qui lui fit couper la tête.

Salomon menaça les Maures d'une éclatante vengeance. « je porterai, leur dit-il, le fer et le » feu dans vos familles; épargnez à vos enfans » les malheurs que votre obstination attirerait sur » eux. » La réponse des Maures fut singulière. « Les Romains, dirent-ils, peuvent trembler pour » leurs enfans; ils en ont peu, car, suivant leurs » lois, chacun d'eux ne doit épouser qu'une » femme. Pour nous, qui pouvons en prendre томе 8.

La nouvelle d'une révolte en Afrique y rappela Révolte en Afrique.

» cinquante; nous ne craignons jamais de mann quer de postérité. »

Victoire de · Salomon sur les C Maures.

Sălomon, ayant réuni toutes ses forces, marcha contre eux et les vit en bataille, couverts par douze rangs de chameaux, dont les cris et l'odeur épouvanterent les chevaux des Romains; le général fitmettre pied à terre à sa cavalerie, charges les barbares, les enfonça, et s'empara de leur camp, où il trouva leurs femmes, leurs enfans et un immense butin.

Dans une seconde bataille, il les désit encore plus complètement; et comme un de ses détachemens leur avait coupé la retraite, cinquante mille Maures périrent dans cette journée. Chaque soldat romain emmena avec lui tant d'esclaves, qu'on vendait une semme et un ensant pour un agneau.

La superstition augmenta le découragement de ces sauvages Africains: on leur avait anciennement prédit qu'ils seraient détruits par un homme sans barbe, et ils se crurent perdus sans ressource, lorsqu'ils se virent vaincus par Salomon qui était eunuque.

Conspiration contre

Dès qu'on n'eut plus d'ennemis à combattre, les troubles civils renaquirent et divisèrent les vainqueurs. Les Romains ayant partagé les terres des Vandales et épousé leurs filles, l'esprit de secte et de révolte ne tarda pas à éclater: un grand nombre de Romains professaient l'arianisme que Salomon persécutait; ils conspirèrent contre lui, et vou-

lurent l'assassiner pendant la messe. Le complot sa fuito découvert échota, mais la rébellion se propagea dans les villes, dans les camps, et Salomon, qui ne put l'apaiser, s'embarqua avec Procope, et courut à Syracuse implorer l'appui de Bélisaire.

- Sa suite enhardit les rebelles; un soldat intré- stozes est pide, nommé Stozas, est élu général par eux; à la tête de huit mille hommes, il menace Carthage. Théodore, qui y était resté, veut en vain se défendre ; la garnison le force à capituler.

Le lendemain, la ville devait ouvrir ses portes; Arrivée de Bélisaire à les rebelles se croyaient certains de leur triomphe: Carthage. tout à coup ils apprennent que l'intrépide Bélisaire, sur un seul vaisseau, est entré dans port, et que, suivi seulement de cent soldats, il se montre dans Carthage: l'effroi de son nom produit sur eux l'effet d'une armée; ils lèvent précipitamment le siège. Bélisaire avec ses braves, et à la tête de la garnison qui ne se composait que de deux mille hommes, les poursuit et les atteint près du sleuve de Bagradas; et, attaquant la hauteur sur laquelle Stozas était retranché, il crie à ses soldats: « Ce ne sont point des citoyens, » mais des brigands souillés de crimes que vous » combattez; leur nombre ne doit point vous » épouvanter, ils sont déjà vaincus par leur con-» science; les traîtres sont toujours lâches. »

De son côté, Stozas rappelait aux siens qu'ils n'avaient de choix qu'entre la victoire et le sup-

plice. On combat avec acharnement. Soudain un vent violent s'élève et enveloppe les rebelles d'un nuage de sable. Ils veulent changer de position, les rebelles ce mouvement se fait en désordre; Bélisaire en profite, pénètre dans leurs rangs, en tue un grand nombre, et met le reste en fuite. Après cette victoire, il retourne promptement en Sicile, où son absence avait fait éclater une autre révolte.

Lorsqu'il fut parti, Narcet et Cyrille poursuisielle. virent les rebelles dans leur retraite, et les atteignin rent près de Constantine. Les arcs étaient tendus les glaives tirés, quand Stozas, s'élançant audaciensement entre les deux armées, adresse ainsi la parole aux troupes qui l'attaquaient: « Pourquoi venez: » vous combattre des citoyens, des compagnons » qui veulent vous délivrer d'une pesante tyrannie, » vous faire recouvrer la part du butin dont on » vous a privés, et la solde qui vous était due? Je

» me livre à vous; si vous me trouvez coupable,

» épargnez le sang de vos compatriotes et percez-» moi de mille traits : mais, si ma cause est juste,

» joignez vos armes aux miennes. »

Défection

Emue par ces paroles hardies, la plus grande dans l'ar-mée impé. partie des troupes impériales passe sous les drapeaux du rebelle; le reste fuit avec les généraux : Stozas les poursuit et les massacre.

Justinien, informé de cette insurrection, envoya en Afrique son neveu, le patrice Germain, avec deux sénateurs, Symmaque et Dominique. Ils n'y trouvèrent que peu de soldats fidèles; mais Greimain était habile, et possédait le grand art de gouverner les hommes; art dont tout le secret consiste dans un heureux mélange de modération et de sévérité.

Il donnait sans céder, pardonnait sans feindre, punissait sans humilier: cette conduite ramena beaucoup d'esprits égarés, et produisit bientôt une grande défection dans le parti de Stozas.

Cependant celui-ci crut qu'en marchant rapidement sur Carthage, il triompherait facilement de storas. l'armée impériale, qui commençait à peine à s'organiser. Son espoir fut trompé; une partie de ses soldats déserta, et il se vit forcé à la retraite. Germain le poursuivit, l'attaqua vivement, le fit tourner par Théodore, le défit complètement, et s'empara de son camp. Stozas, suivi seulement de quelques Vandales, se sauva en Mauritanie, où il épousa la fille d'un prince de cette contrée.

Germain, vainqueur, retourna à Constanti- Gouvernenople, et Salomon revint en Afrique; il la gouverna lomon en avec prudence pendant quatre années. Sous son administration, la prospérité commençait à renaître, et les Maures firent de vaines tentatives pour la troubler; mais lorsque Sergius et Cyrus lui furent adjoints, leurs fautes ramenèrent les troubles dans cette province orageuse. Après avoir repoussé les Maures qui attaquaient Leptis, ils ne maintinrent point, dans leurs troupes, la disci-

pline de Bélisaire; et, tandis qu'elles se livraient au pillage, elles furent surprises et mises en déroute par les barbares.

· Sa défaîte, sa fuite et sa mort.

Salomon vint à leur secours, livra bataille, fut vaincu et prit la fuite : les Maures le poursuivirent et le tuirent.

Sergius, qui le remplaça, se montra incapable de réparer les maux qu'il avait equsés. L'armée était découragée, les garnisons n'osaient sortir des villes; de toutes parts on demandait à Justinien un nouveau gouverneur. Il ne répondait point, et s'occupait plus alors de théologie que de politique. Stozas, profitant de cette inaction, se mit à la tête des Maures, et s'empara d'une province : enfin l'empereur, craignant de perdre l'Afrique, y envoya Arcobinde. A peine arrivé, ce général livra bataille et fut vaincu, quoique Jean son lieutenant ent blessé mortellement Stozas.

Les rebelles et les barbares, animés par ce succès, attaquent Carthage; les discussions civiles se mélent au fléau de la guerre: Gontharis, chef des troupes auxiliaires, trahit Arcobinde, conspire contre ses jours, et veut se faire reconnaître roi d'Afrique. Arcobinde se réfugie dans une église. Gontharis hi jure, sur l'Evangile, d'épargner su vie s'il se rend; l'infortuné se livre à sa foi: Contharis le reçoit honorablement, l'invite à souper dans son palais, lui fait trancher la tête, et règne quelques jours en tyran.

Ses complices ne lui furent pas plus sidelesqu'il ne l'avait été à l'empereur. Artabane forma une conjuration contre lui, le tua, et obtint le gouvernement de l'Afrique; sa bravoure délivra Carthage. Son successeur, Jean, frère de Pappus, après plusieurs avantages remportés aur les Maures. leur livra une hatzille décisive, en sit un grand carnage, et assura enfin, par cette victoire, une paix stable à l'Afrique.

Tandis que l'autorité de l'empereur était tour à tour attaquée, détruite et rétablie dans cette contrée, Bélisaire affermissait la sienne en Sicile; et Mondon, s'avançant en Dalmatie, en chassait les Goths et s'emparait de Salone.

Théodat était lâche autant que cruel: au bruit conduite des exploits de Bélisaire et de Mondon, il abaissa son orgueil aux pieds de l'ambassadeur de Justinien, lui demanda la paix, et, plus jaloux de vivre que de régner, céda la Sicile; il promit même d'abandonner l'Italia, pourvu qu'on lui laissât en tirer un revenu de douze cents livres d'or.

Sur ses instances réitérées, le sénat de Rome écrivit à l'empereur pour appuver sa demande, et le pape Agapet fut envoyé à Constantinople, afin d'engager Justinien à signer ce traité, ou plutôt cette hontouse capitulation.

Sur ces entrefaites, Mondon, poursuivant avec trop d'ardeur ses avantages, se laissa envelopper par les Goths, qui le tuèrent, ainsi que son fils,

et s'emparèrent de nouveau de la Dalmatie. Rien n'est plus mobile que la pusillanimité : consternée au premier revers, elle se relève avec insolence au plus léger succès. Théodat refusa de ratifier cette même paix qu'il avait si humblement sollicitée. Constantin, à la tête d'une nouvelle armée impériale, reconquit la Dalmatie, et Bélisaire, qui revenzit alors d'Afrique, reçut l'ordre d'entrer en Italie.

Prompt à obéir, il fait ses préparatifs, laisse de do Bilissiro vers l'Italia. fortes garnisons en Sicile, s'embarque, traverse le détroit de Messine, et aborde à Rhegge. Le roi gouvernait sans plan; les villes étaient sans désense; les peuples, empressés de voir leur libérateur, volaient au-devant de Bélisaire.

> Le gendre de Théodat lui-même se rangea sous ses drapeaux, et obtint la dignité de patrice, oubliant que les titres, loin de décorer les traîtres, les avilissent.

Bélisaire marcha rapidement sur Naples : les Naples habitans voulaient d'abord forcer la garnison à se rendre; mais on leur fit craindre le pillage, et cette multitude inconstante changea d'avis. La ville était forte, ses défenseurs braves : après de longs et vains efforts, le général romain se disposait à lever le siège, lorsqu'un soldat isaure découvrit un ancien canal souterrain, par lequel on pouvait pénétrer dans la ville. Bélisaire; certain du succès, somme inutilement les Napolitains de se soustraire,

par une honorable capitulation, au sort funeste qui les attend, et de ne point donner aux Goths; leurs ennemis communs, l'affreux spectacle du sang romain versé par des Romains. La destinée les aveugle; ils ne lui répondent que par des insultes; et, tandis que la garnison court sur les remparts pour les défendre, Bélisaire, à la tête de ses plus braves guerriers, s'avance dans le conduit souterrain, et se trouve bientôt au milieu de la ville, que ses soldats furieux parcourent le fer et le feu à la main.

En même temps les Romains, profitant de l'épouvante des Goths, franchissent les remparts; les vainqueurs sont inaccessibles à la pitié; la pudeur ne trouve pas d'asile, les larmes de l'enfance et de la vieillesse sont d'inutiles défenses. En vain Bélisaire s'oppose à leurs excès et leur crie: « Ce » sont vos compatriotes, ce sont les sujets de » l'empereur que vous égorgez. Montrez donc aux » vaincus que vous étiez dignes de les vaincre, et » cessez de déshonorer un si glorieux triomphe » par votre cruauté. »

Inutiles efforts! l'humanité n'était que dans le

obéit, le massacre fut affreux.

Théodat, au bruit de la chute de Naples, crut de Théodat.

déjà voir tomber Rome; il y envoya des troupes
pour la défendre, on leur en refusa l'entrée.

Ce prince, fuyant les combats, chercha lui-

cœur d'un homme : peu l'écoutèrent, nul ne lui

même un asile dans la capitale, et donna l'ordre à Vitigès, qui commandait son armée, de marcher sur Capoue.

Riévation Vitiges était parvenu à une bante fortune par un courage intrépide. Il campait alors à quatorse lieues de Rome : ses soldats : honteux de servir un prinde qui n'était audacieux que pour commettre des crimes, et hardi que pour opprimer le peuple, se révoltent contre lui, déclarant qu'ils brisent le joug d'un chef qui me sait que floir. Vitiges s'efforce en vain de les ramener à l'ordre; ils le contraignent, par leurs prières et par leurs menaces, d'accepter la couronne.

de Théodat.

Théodat, abandonné, cherche son salut dans la fuite : un Goth, nommé Octaris, le poursuit, le renverse d'un coup de lance, et ponte sa tête à Vitiges. Cet indigne successeur du grand Théodoric et d'Amalasonte avait régné deux ans; son fils périt par le poison.

Vitiges, proclamé roi, entra dans Rome, et recut le serment du pape Silvère, du sonat et du peuple \*.

Il laissa dans cette ville quatre mille hommes de garnison, et courut à Bavenne pour réunir à son armée les troupes qui s'y trouvaient.

Dans l'espoir de rendre plus respectable aux yeux des Goths un sceptre usurpé, il répudia sa femme, et épousa la fille d'Amalasonne. Enfin,

\* An 536

pour s'assurer, sinon l'alliance, au moins la neutralité des Français, il fit consentir les chefs de sa nation à leur céder ce qui restait encore de la province romaine dans les Gaules.

Tandis qu'il cherchait ainsi à consolider son Arrivée trône chancelant, Bélissire, qui conpaissait le prix à Romo. du temps et d'une heureuse hardiesse, marcha: rapidement sur Rome : le pape détermina le peuple à lui en ouvrir les portes; les quatre mille Goths que Vitiges y avait laissés furent obligés d'en sortir. Ainsi Bélisaire, sans combat, rendit à l'empire cetté ancienne capitale du monde, que, soixante ans auparavant, Odoacre lui avait fait perdre : les mânes des anciens héros s'en réjouirent, et Rome crut les revoir en lui.

Vitiges demanda la paix; Justinien la refusa. Les généraux de l'empereur conserverent la Dalmatie, malgré les efforts des barbares. Constantin, lieutenant de Bélisaire, rencontra une division ennemie et la détruisit presque entièrement. Cependant Vitiges déployait, dans ses préparatifs, etc Vitiges autant d'activité que Théodat avait montré de mollesse : avant appelé aux armes et veuni tous les Goths en état de combattre, il marcha droit sur Rome, à la tête de cent cinquante mille guerriers.

Toute sa cavalerie portait des cuirasses, ses chevaux étagent bardés de fer; comme il ne pouvait croire qu'un homme osat résister à de telles forces, et rester temérairement enfermé par elles en Italie

avec cinq mille soldats, il demanda présomptueusement, sur sa route, aux voyageurs qui revenaient de la capitale, si Bélisaire ne s'en était pas déjà sauvé: « Seigneur, lui répondit un prêtre, de » tous les mouvemens qu'on peut faire à la guerre, » la fuite est, jusqu'à présent, le seul que Béli-» saire ne connaisse pas. »

Danger et défense couragenses deBélisaire

L'armée des Goths vint camper à deux lieues med de Rome; la trahison leur livra une tour fortifiée qui défendait un pont construit sur le Téveron. Bélisaire, ignorant cette perfidie, s'avance, suivi d'une garde peu nombreuse, dans le dessein de visiter ce poste qu'il croyait occupé par les siens; soudain il se voit assailli et cerné par toute l'avantgarde des ennemis : il est forcé, avec mille braves, de faire tête à une armée. Dans cet extrême péril, ce grand capitaine montra la force et le courage d'un soldat. Tous les traits se dirigeaient contre lui et contre son cheval bai que la gloire de son maître immortalisa; ses gardes, oubliant leur sûreté personnelle pour veiller à la sienne, s'empressaient à l'envi de lui servir de bouclier. On eût dit que chacun d'eux voulait paraître, aux yeux des barbares, un autre Bélisaire.

Cette troupe de héros enfonça d'abord l'avantgarde ennemie, et la contraignit de se retirer jusque sous les remparts de son camp; mais, accablé à son tour par toute l'armée des Goths, Bélisaire fut poursuivi jusqu'à la porte de Rome

nommée alors Salaria, et qui, depuis ce jour mémorable, reçut le nom de cet illustre général. Les Romains, tremblans, n'osaient ouvrir leurs murs à ce grand homme, la lâcheté refusait un asile à la gloire; son désespoir fit son salut: accablé de fatigue, blessé, sa grande âme prête de nouvelles forces à son corps; il excite, il ranime, il enflamme l'ardeur du petit nombre de guerriers qui l'entouraient encore. Tous obéissent à sa voix, tous suivent son exemple, tous chargent à grands cris les Goths, et, par des prodiges de vaillance, leur inspirent à la fois tant de surprise et de terreur qu'ils prennent la fuite, se croyant poursuivis par un Dieu. Rome recut alors en triomphe un héros qui seul avait vaincu une armée.

Bélisaire eut bientôt une victoire plus difficile Siége à remporter; il lui fallut déployer toutes les res-de Rome. sources de son caractère actif, adroit et ferme, pour réprimer l'esprit séditieux d'un peuple accoutumé à la licence, au repos et à l'abondance. Dès que la ville fut investie, cette lâche multitude éclata en murmures, préférant la servitude aux privations, et la honte au danger; elle demandait à grands cris qu'on ouvrît les portes aux barbares : une sage distribution de vivres, une constante vigilance et quelques coups d'autorité comprimèrent ces factieux.

Peu à pen le peuple s'accoutuma à entendre les accens du courage, et ce langage romain qui

depuis long-temps avait cessé de retentir à la tribune. On désire bientôt d'imiter ce qu'on admire : un grand nombre de citoyens, prenant les armes, s'efforcèrent de marcher sur les traces des compagnons de Bélisaire; il encourageait ce zèle, mais il y comptait peu.

Cependant Viugès lui écrivit pour l'inviter à épargner le sang romain, lui donnant le choix ou de sortir librement de Rome avec ses troupes et leurs bagages, ou de fixer un jour pour lui livrer bataille dans la plaine: « Rome appartient à l'empereur, répondit Bélisaire, il ne la perdra que plorsque j'aurai perdu la vie; quant à la bataille, pie la donnerai le jour où je le jugerai convepnable, et sans consulter Vitigès. »

Les Goths resserraient de plus en plus la ville: Vitigès, ayant fait construire de hautes tours en bois, remplies d'archers, et un grand nombre de machines de guerre posées sur des roues, y attela des bœufs, et parvint ainsi à les approcher des murailles, que le bellier frappait à coups redoublés.

A cette vue, la terreur s'empare de tous les citoyens, qui croient leur ruine aussi prochaine qu'inévitable. Bélisaire s'occupait le jour et la nuit à rassurer la multitude, à soutenir le courage des siens; il les excitait, par son exemple, à défendre les remparts contre la foule toujours croissante des assaillans. Enfin, saisissant lui-

même un arc, il renverse d'une flèche l'un des généraux les plus hardis de l'armée des Goths; et les Romains, toujours superstitieux, regardèrent ce premier succès comme un heureux présage.

Mais les traits qu'on lançait du haut des tours dans la ville continuaient toujours à répandre l'effroi: Bélisaire donne l'ordre à ses archers de diriger leurs coups sur les bœufs qui conduisaient les machines ennemies: ces animaux tombent; cet appareil, naguère si menaçant, ne paraît plus que ridicule. Les Romains sortent de leurs murs, reponssent les Goths, les chassent du mausolée d'Adrien, dont ils s'étaient emparés, renversent les tours, brûlent les machines, et font tomber sous leurs coups trente mille barbares. Le peuple, qui dans ce temps croyait plus aux saints qu'aux héros, attribua sa délivrance non au génie de Bélisaire, mais à la protection de saint Pierre.

Le hasard voulut que les Goths négligeassent d'attaquer une partie de murailles qui s'était écroulée, et qui se trouvait près de l'église de cet apôtre; et la multitude demeura si persuadée de ce miracle, que, depuis, elle ne voulut jamais souffrir qu'on relevât ce mur.

Bélisaire profita de cette crédulité qui pouvait, en se propageant, fortifier leur confiance et affaiblir celle de l'ennemi; il rendit compte à Justimen de ses succès: « Cinq milles braves, dit-il, ont » vaincu cent cinquante mille Goths. Cependant » le siége dure encore : quelle honte ne serait-ce » pas pour l'empire, si on laissait perdre Rome » faute de secours! C'est à vous que j'ai dévoué » ma vie; je suis déterminé à mourir plutôt que » de me rendre; décidez maintenant du sort de » Bélisaire, et si vous voulez qu'il s'ensevelisse » sous les ruines de Rome. »

: Ces paroles tirent enfin l'empereur de son assoupissement : il lève des troupes, arme des vaisseaux, et ordonne à Valérien et à Martin de les conduire en Italie. Pendant ce temps Rome, bloquée, voyait peu à peu ses moyens de subsistance épuisés; Bélisaire avait à contenir à la fois les habitans de la ville et les ennemis. Mais, en présence des grands caractères, tous les obstacles s'aplanissent: il ordonna à toutes les bouches inutiles de sortir de Rome; on se tut, on gémit et on obéit. Une foule de vieillards, de femmes et d'enfans couvrent la voie Appienne et se retirent en Campanie, escortés par des Maures intrépides et agiles qui percent les lignes ennemies, et massacrent les Goths dispersés sans défiance sur la route. Bélisaire arme les artisans, chasse de Rome quelques sénateurs suspects de trahison, et entre autres Maxime', descendant de l'empereur de ce nom. Martin et Valérien lui amènent un renfort de seize cents cavaliers qui entrent dans la ville à la faveur d'une sortie dans laquelle on tue quatre mille Goths.

Bélisaire se préparait à porter aux barbares un coup plus redoutable; mais il ne pouvait compter que sur sa cavalerie : depuis long temps l'infanterie italienne avait perdu sa discipline, sa bravoure et sa renomnée. Dans cet embarras, il commit le faute de céder aux conseils et aux instances de trois officiers, Principius, Pisidius et Tarmut l'Isaurien : ils lui vantaient le zèle, l'ardeur, le dévouement des nouvelles légions formées dans la ville par l'enrôlement des citoyens ; ils le sunpliaient d'employer cette infanterie au moins à l'arrière-garde : un injuste mépris, disaient ils la révolterait; une marque de confiance enflamment son courage.

Ces légions demandaient en effet à grands suis le combat \*. Bélisaire, entraîné par une ardeur si vive, se décida à livrer hataille. Depuis le point du jour jusqu'à midi, on ne fit qu'escarmoncher et lancer des traits; le général voulait attendre quelque faux mouvement des Goths, pour en profiter et les attaquer. Mais les légions impatientes n'érecoutent point ses ordres, elles chargent avec interpétuosité, ensoncent d'abord les Goths; et, se livrant ensuite à l'ardeur du pillage, elles sont alors attaquées par les barbares ralliés, qui en massacrent une partie et mettent le reste en fuite.

Bélisaire, avec ses hraves, résista long-temps; mais il se vit enfin forcé de se retirer. Bientôt la

<sup>\*</sup> An 537.

famine devint extrême dans Rome. L'armée de Bélisaire le pressait de combattre, préférant un trépas glorieux à une mort lente et douloureuse: Bélisaire, éclairé par la faute qui lui avait fait perdre la bataille de Rome, resta inflexible; décidé hattendre les secours qu'il espérait, il ordonna de souffrir en silence. Telle était son autorité; qu'on souffrit et qu'on mourut sans se plaindre.

Arrivée d'un renfari Pail, Conon et Jean amenèrent trois mille Isatités et deux mille chevaux. L'intrépide Antonina servid hardiment de Rome, et courat presser l'arrivée de ces troupes qui s'approchèrent de la ville! Alors Bélisaire, avec une partie de son armée; fait une fausse attaque contre les assiégeans, tandis qu'une autre division sort par une porte, anciennement murée, qu'on avait démolie pendant la nuit; elle tourne les Goths; les barbares, chargés ainsi en tête et en flanc, ne combattent plus qu'en désordre, et l'épouvante se répand dans leurs bataillons. Ils fuient de toutes parts; les vainqueurs en font un affreux carnage.

Propositions de Vitigés.

Après cette défaite, Vitigès, dont l'armée était ruinée par le fer, par la faim, par une maladie contagieuse, demanda la paix, et proposa de céder la Sicile, pourvu qu'on évacuât l'Italie. Bélisaire répondit ironiquement à cette demande dérisoire, en offrant au roi des Goths les îles britanniques.

Cependant on convint d'une suspension d'armes.

Rome regut dans ses murs um nombreux comvoi, suspension des vivres en abondance, et des troupes nouvellement débarquées; enfin on conslut une trève pour un mois.

Co que le ciel offre le plus rarement à l'admiration de la terre, c'est une gloire puret et un bonheur sans nuage. Constantin, bravelguerrier i général habile, mais avide de richesses, avaitemlere & Présidius, l'im de ses collègues, sa pare lla butin pris dans de camp des Goths. Antonias hijiassit anortellement Constantin, perce qu'il avait décopyert ses intrigues coupables, et inspirait de justes soupçons à Bélisaire; cette femme, sussi artificieuse que peu fidèle, aigrit son époux contré ochi, qui vouluit l'éclairer. Bélisaire, sortant de sa modération ordinaire, après une vive réprimande, donna l'ordre à ses soldats d'arrêter Constantin t celui-ci, furioux, tire son glaive, et veut en frapper son chef, qui par un prompt mouvement, trouve à peine le moyen d'éviter le fer. Il fallait juger Constantin et le punir, mais la justice paraît trop lente à une femme outragée. Antonina excite les gardes à la vengeance; ils égorgent Constantin, et ce meurtre, permis par Bélisaire, tacha ses lauriers.

Au mépris de la trève, les Goths commettaient Levis souvent des actes de violence : les hostilités recommencèrent. Bélisaire sortit de Rome, livra bataille aux Goths, les défit, les poursuivit, et en tua un grand nombre ; les suites de cette victoire furent

la prise de Rimini, et la levée du siége de Rome. Ce siége fameux avait duré un an.

L'Italie aurait été promptement conquise, si Justinien y eût envoyé sans retard les secours que Bélisaire demandait; mais alors l'empereur ne aoccupait qu'à fonder des monastères, à bâtir des pelsis, et à troubler l'Eglise dont il prétendait terminer les querelles. Après avoir publié des lois sages contre la simonie, il affranchit impolitiquement les prêtres de la juridiction des tribuniaux; et comme il voulait que ses décrets fussent rispectés en matière de dogme, sinsi qu'en toute autre, il s'égara dans ces subtilités, et tomba dans l'hérésie qu'il avait long-temps combattue.

Théedora, eccoutumée à renverser tont ce qui lui résistait, voulait faire déposer le pape Silvère; l'empereur, moins violent, le renvoya à Rome, et chargea Bélisaire d'examiner sa conduite, ordon-mant de lui laisser son siége s'il était innocent, et de lui an donner un autre s'il se trouvait coupable.

Il était accusé d'intelligence avec Vitiges. Bélisaire, vainqueur de l'Afrique et de l'Italie, se laissait subjuguer par Antonina: cette femme sans pudeur servait fidèlement les passions haineuses de l'impératrice; elle obtint de la faiblesse de son époux l'enil du pontife dans une île où elle le fit assassiner.

Vigile, qui lui succéda, trompa Théodora et

Mort du pape Silvère.

Antonina par une fausse soumission : des qu'il fut assis sur la chaire de saint Pierre, il se déclara hautement pour l'orthodoxie.

Tandis que l'empereur épuisait ses trésors pour I ne couvrir que de monumens fastueux l'empire Bulgares qu'il aurait du garnir de soldats et de forteresses, 

L'armée d'Hlyrie les repoussa d'abbrd, inais comme elle revensit victorieuse, un autre corps de Bulgares Pattaqua inopinément, et la tailla en pièces.

Ces guerriers farouches effrayaient les Romains par une arme singulière : ils portaient ad bout de leurs lances des filets qu'ils jetaient sur leurs en2 nemis. Le général romain Godillas, pris et enlevé dans un de ces lacs, en coupa les cordes avec son sabre; et dut ainsi à son coul ageux sang-froid la vie et la liberté.

Bélisaire poursuivait ses succès en Italie; Milan et Ancône furent déhyrées des Goths. Narsès, de Narsès, Ravenne. qui depuis acquit tant de gloire, débarqua prés de Ravenne avec cinq mille hommes. Justin', mattre de la milice d'Illyrie, y descendit aussi à la tête de deux mille Hérules : les Goths, surpris, près de Rimini, par un corps que commandaient Martin, Jean et Eldiger, sont saisis d'une terreuf panique, premient la fuite, abandonnent leur camp,

\* An 538.

et, si la garnison de Rimini les est alors chargés, leus armée aurait été déspuite.

Bélistire, artiverade momentade la dérotite de gence en l'ennemignet féliditerles tompes des suppes des à Ballieire l'habileté d'Ildiger. u. Il. n'en a ppint le mérits ; rén pond Jean avec andace, none de devons la vie-» toire qu'au génie de Narsès. » Ce fut ainsi que commença la fasale querelle de Narsès et de Béliseiro: les envieux l'aigrirent, et tous ceux qu'indportunait la grande rengunage du ennquérant de l'Afrique et du libérateur de Rome ne gessètest d'exciter la jalousie naissante du favori de la fortune contre le favori de la gloire. Ils répétaiset continuellement à cet enquque embitieux, qu'arrivé à la tête d'un si nombreux corps de troupes, il ne devait pas s'abaisser à servir d'ombre à Bélissiré; dès ce moment leur mésintelligence éclats: 411

Bélisaire, convoquant les chefs de l'armété leur dit :: « Ne vous laissez point tromper par vus » premiens avantages. Vous méprises à tort l'enn nemi, il est encore à craindre; la prudence » seule consolide les succès, la présemption égare » on endort. Je vois que les Goths inondést » l'Italie, jusqu'aux portes de Rome; Vitiges ven cupe Ravenne; Wrayas, mattre de la Ligifrie, p investit Milan; Auxime est désends par une » forte garnison : nous sommes enveloppes tie » toutes parts. Je suis instruit qu'une nombrette » armée de Francs se prépare à grossir près de

». Gênes le foule de nos ennemis; notre ruine en

» certaine, si nous perdons un temps précieux:

», notre célérité seule peut diviser les barbares, et

», les vaincre en les étoneant. Il faut que le moi-

», vé de nos troppes délivée Milen, et que l'autre

3 s'empere d'Auxime; nous marcherons après

en chatre les Francs et conste Vitiges in :

-[[Playtès combattit cet avis; il propose de réunir les deux sernées pour attaquer d'abord Navents. Ces deux opinions partagesient les esbrasu Belisaire qui savait que les dissentibné intestines perdent les armées et les Etats, tranche la difficulté an lisant devant tous les chefs une dépéche secrété qu'ilayait reçue de l'ampeneur. Justinien déclimit, par gette lettre , qu'en envoyant Nargèn en Lialie, il ne lui donnait que l'intendance et non le bontmandement, de l'aginée, ....

muAprès avoir entendu ces mots, il ne restait plus qu'à obéir. Cependant l'ambitioux Naraès refuse de se soumettre; Béliseira ordonne aux stroupes de marcher : mais, lorsqu'il est près d'Urbin, les légions du parti de Narsès L'abandonnent, espérant qu'avec le peu de forces qui lui restent, un échec consommera sa perta-

En ce moment, la fortune secourat Bélisaire: nne sontaine, qui seule sournisseit d'eau les ha-les barbares hitans d'Urbin ma'étant tout à coup tarie, la garpison effrayée capitula, et cette ville forte se soumit., Profitant de cer avantage, Bélisaire surprit

Opvietto et s'approcha de Milan: les rebelles, commandés par Jean et Justin; refusérent quelque temps d'exécuter ses willres et de le rejoindre; entir ils obélitent, mais arrivérent trop tard. Gette lenteur eut des suites funestes; Milan fut prise et sactagée par les barbares: le récit sans doute exagéré de Procope porte à trois cent mille le nombre des victimes qui périrent dans cette ville sous le férides Colles Bellsaire; en yentrant; n'y trouva que des endavres et tes ruines:

L'empereur, infermé de ce désastre, trappela Nurses, les Hérates, opiniaires dans leur résistance, le souvernt. Bélisaire, impatient d'actiever la conquête de Italie, vint assièger Auxime. Vitigés épouvanté implorait les secours de Vaidin, roi des Lombards, de Gosroes, noi de Peise, de Théodebert, roi des Français: le prémièr restandant qu'il dévait à son fraction la conquête de l'Afrique, et, sur le resus de Justinien, illes déclars de nouveau la guérie.

Invasion et Théodébeit, à la tête de cent niffle hommes, retraite de Théodébeit des Alpes, dans le déssein, non de sécou-rir les Goths, mais de s'emparer de l'Italie.

Il avait per de cavaleire; ses monibreux fantassins emient armés d'une épéc, d'un beucher, d'une lorrete mache, nommée francisque : avec cette hache ils brissiem d'abord le bouclier de l'ennemi, qu'ils frappaient ensuite de leur épéc. Les Goths, regardant le roi de France comme un allié, lui ouvrirent le passage du Pô, et l'attendirent près de Pavie; seur erreur ne fat pas de longue durée, les Français se jetèrent sur eux et les massacrèrent: une division de Romains, laissée dans cette contrée par Bélisaire, fut surprise par les barbares, et se sauva en Toscane.

Théodebert était brave, muit il ne savait pas profiter de la victoire; au lieu de poursuivre rapidement sa marche, il pilla la Ligurie: la famine succéda à la dévastation, et la peste à l'intempérance. Théodebert se retira, et l'on vit ainsi disparattre tout à coup ce torrent qui menaçait d'étendre ses ravages jusqu'à Rome.

Bélisaire écrivit au roi français pour lui reprocher vivement l'injustice de son agression, et les excès honteux qui avaient term sa renommée.

Tout cédait aux armes du général romain : siége de Rayenne Auxime se rendit à lui ; et , réunissant enfin par Bélitontes ses troupes, il vint investir Vitiglis dans Ra-

Les reis de France officient leurs secours au roi des Goths, pourvu qu'il consentit à parlager avec eux l'Italie. Bélisaire, informé de cette négociation, la fit échouer; muis, au moment où il se voyait près d'uchever sa glorieuse entreprise et du rendre enfin l'Italie à l'empire, la faiblesse de Justinien l'exposait à perdre le truit de son courage. L'empereur, las de la guerre, autorisa son général

à conclure la paix, en cédant à Vitigès tout le pays situé au-delà du Pô.

Bélisaire ne fit aucun usage de cet ordre ; et pressa le siége. Les Goths, comme tous les belliqueux habitans du Nord, méprisaient les rois vainque, et no respectaient les diademes que lorsqu'il était ceint de lauriers : pleins d'admiration pour Bélissire, ils offrirent la couronne au héros qui les avait vaincus; Vitiges lui-même se pit force, par le vœu unanime, de souscrire à cette propoaition.

Bélisaire ne voulait ni trabir l'empereur , ni conclure la paix honteuse que ce prince l'avait chargé de signer. Décidé à résister également à la faiblesse et à l'ambition, il rassemble ses officiers, et leur déclare qu'il a trouvé le moyen de prendre Ravenne sans combattre, de s'emparer de la personne de Vitiges, et de rendre l'empereur maître de l'Italie.

Dissimulant avec art son dessein, il se contenta d'assurer les Goths qu'aucun d'eux ne perdrait ses dignités ni ses biens, et qu'il ne forait ancurse disunction entre eux et les Romains.

Par cette réponse, les barbares furent persuadés nto dans qu'il acceptait la couronne : Ravenne loi ouvrit ses portes, et il y entra en triomphe comme, un insnarque dans sa capitale.

Procope raconte que les femmes des Goths, qui, sur la renommée des Romains, des avaient exploits, surprises de la petitetse de leur taille, peprochèrent vivenant à deurs époux disvoir été attes lâthes pour sêure bissé valuers par de tels léctronies. Inste a le le bissé valuer par de tels léctronies. Inste a le le bissé valuer des Gothe, motivé de contré dans de palais du roi des Gothe, motivé de sergende ple metint prisonnier, et déalérai qu'el metinait le sceptre qu'en luiva vait effects (1100 au le metint prisonnier, et déalérai qu'el metinait le sceptre qu'en luiva vait

Peu d'hommes sont assez purs pour croire à un inaccil-désintéressementin on écrivit à l'empereur que Bélisaire le trabissait y et me faignait de refuséer le pouvoir apprâme que dans l'espoir d'être forcé à l'accepter.

Gepandami les Goths, qui campaient à Pavie, avaient blu pour roi Ildibade; celui-ci offrit encontentendamine à Bélissire; au Pourquei, dimonstrate in diproprince ingrat etrefficient Il ne vous comment point d'être l'esclave de Justinien; la première place du monde vous appartient. Tous les monde vous appartient. Tous les monde vous appartient. Tous les monde vous déclarent de nouveau, par ma voix, ut que de grand capitaine qui les a vainous leur se panete suplidique de les gouverner. Ildibade, pieur princes dépose lui-mêmela couronne à vos piedsi » Bélisaire réponditues Je deis tout à milusticien, il a reçu mes agranens; jamais je ne piedsi » Bélisaire réponditues Je deis tout à milusticien, il a reçu mes agranens; jamais je ne

Son entrée triomphale

Après ce refus solemel, il s'embarqua pour dans Con- Constantinople, et, pour la seconde fois, y entra triomphant des ennemis de l'empire et des siens.

> Ce triomphe, un des plus glorienx dont Rome se fût honorée e ent été sans tache, si le triomphateur n'y cût pas traine à sa suite Vitiges qu'il avait, non point pris, mais trompé: la politique la plus habile, la gloire la plus éclatante ne peuvent justifier la perfidie.

et exil de padoce.

Diagraco ... Antonima, dans la capitale, se montra aussi ac-Jean de Cap-tive en intrigues qu'elle l'avait été à la guerre. Sa protectrice, Théodora, voulait perdes le ministre Jean de Cappadoce; mais il était difficile de renverser une homme fort de la conflance de l'empereur, et dont la soience et l'adresse com--pensaient aux yeux du prince les vices et la cupidité. Jem éttitembitieux : Antoniria ser beigea de de faire tomber dans an piege; elle y parvint. Feignant d'être inécontente de la cours enaltant les services de son épour, et se plaignant de l'ingratisude de Justinien qui brillait d'une gloire enpiruntée ses généraux et à ses ministres, à elle flatta adroitement la vanité du favori, et lui fit entrevoir l'espérance d'artiver au :: pousteir ; suprême, avec le secours de Bélisaire et de l'armée qui lui était dévouée : elle l'engagea ainsi dans une apparente conspiration, et um informa l'impératrice.

Théodora envoie chez elle des gardes ; ils s'y cachent avec leurs chefs, Narsès et Marcel. L'imprudent ministre arrive le soir au rendez-vous donné par l'artificieuse Antonina : il y parle avec violence de l'incapacité, de l'ingratitude de Justinien; il explique son plan pour le renverser du trône : la garde paraît alors ; Jean résiste, combat, se seuve et se réfugie dans une église. Il v fut arrêté, l'empereur le destitua, confisqua ses biens et l'exila.

Ce patrioien, naguère consul, préfet de la capitale, premier ministre et presque maltre de l'empereur et de l'empire, maintenant jeté dans une prison, dépouillé de tous ses biens, après avoir souffert mille tortures, parcourut l'Orient et l'Egypte, presque nu et demandant l'aumône : tout l'avait ahandonné, hors l'ambition et l'espérance; dans son abaissement, il réveit toujours au trône, et se flattait encore d'y menter. Dix ans après, ayant trouvé 5a mort le moyen d'exciter à la révolte la populace dans la ville de Dara, il se fit ocuronner par elle, et la gouverna en tyran. Mais, peu de temps après, une troupe de citoyens, animés par le patricien Anastase et par l'évêque, força les portes de son palais, égorgea sa garde et le tua.

Cependant Cosroes avait promé, pour s'agran- Invasion dir, de l'éloignement de l'élite des troupes romaines et des fautes de Justinien; le roi des Coshs l'avait excité à la guerre, en lui faisant craindre.

que sa propre ruine ne suivit celle des Coths et des Vandales. Carrier des Vandales.

L'empereur, trompé par le délateur Accacius, avait fait assassiner Amasaspe, gouverneur d'Arménie, soupçonné d'intelligence avec les Perses: l'accusateur reçut pour récompense le rang, les terres, et le gouvernement de sa vicinne; mais il opprima tellement cette province, que le peuple, poussé à la révolte par l'étates du désespoir, le massière.

belles, périt dens un combat, Buzés le remperables, périt dens un combat, Buzés le remperables, plaça. Les Arméniens, redontant ses riguents, invoquèrent le secours des Peries. Costops, farteur risé dans ses projets par cette révolte, convoque les Etats de son royaume, et leur propesa de de de clarer la guerre aux Romains; nulle occasion mel s'était montrée plus favorable pour satisfaire leur ancienne ammosité contre l'empire. Bélisaire était alors occupé à combattre Vitiges; l'Arménie apui pelait un libérateur; et les Huns, franchissant le Danube, ravageaient la Grèce : bientôt ils pointe rent leurs armes jusque sous les remparts de Constantinople, et ne se retirèrent qu'avec un butin immense et cent vingt mille prisonniers.

L'empereur trouvait difficilement des reoruses dans ses Etats épuisés; cherchant à gagner du temps pour assembler quelques moyens de défense contre l'orage qui le menaçait, il envoya Anas-

tase comme ambassadeur près de Cosroès. Ses lettres, ainsi que les réponses du roi persan, ne contenaient, suivant la coutume du temps, que des maximes et des lieux communs de morale, démentis par la conduite des deux souverains. Tous deux s'étendaient longuement sur les devoirs des princes, sur la fidélité due aux sermens, sur les malheurs de la guerre, sur la facilité de rompre la paix, sur la difficulté de renouer des liens rompus; car alors les empereurs argumentaient comme des Grecs, agissaient comme des Bomains.

Cosroès entra dans l'empire avec une forte armée, conquit la Palestine, la Syrie, et attaqua l'Egypte: quelques villes furent prises d'assaut; d'autres, en plus grand nombre, lui ouvrirent leurs portes. D'abord, comme un torrent, il dévastait tout; mais, depuis, l'amour que lui inspira une captive romaine, Euphémie, le rendit moins impitoyable pour les vaincus.

Buzès, envoyé pour le combattre, sortit d'Hiérapolis avec un faible corps de troupes, s'avança imprudemment, fut enveloppé et ne parut plus.

Germain, neveu de l'empereur, arriva seul à Antioche, en releva les fortifications, et chercha vainement à ranimer le courage des habitans par l'espoir d'un prompt secours. Cosroès marchait toujours rapidement; la terreur le précédait. Berrhée voulut résister, et fut livrée au pillage.

L'approche des Perses réveille cependant l'ardeur de la jeunesse d'Antioche; elle veut défendre l'ancienne capitale de l'Orient : les vieillards, les grands, l'évêque conseillent inutilement d'éloigner l'ennemi en lui payant un tribut, et de racheter avec de l'or une liberté que le fer ne peut défendre.

L'armée perse arrive sur l'Oronte : les Romains, saisis d'une terreur panique, n'en désendent point le passage, ils prennent la fuitq. Cosroès, qui s'attendait à un long siège, s'approche avec défiance de la ville; l'abandon des remparts lui paraît un piége, il prend la lâcheté pour un stratagême. Cependant, rassuré par un long silence, par une vaste solitude, il entre: quelques jeunes Romains, préférant la mort à la honte, chargent au milieu des rues les Perses, et sont passés au fil de l'épée. Une foule de femmes distinguées, abandonnées par leurs pusillanimes époux, échappent aux outrages des vainqueurs, en se jetant dans l'Oronte.

Cosroès, affectant une clémence hypocrite, permet aux habitans de se retirer et d'emporter leurs richesses; il craignait leur désespoir et leurs rassemblemens: quand ils furent dispersés, on les tua sans péril.

Ambassade de Justinien

Les ambassadeurs de Justinien vinrent alors de-Cosrois. mander la paix. Cosroès y consentit en exigeant un tribut annuel, au moyen duquel les Perses se

chargeraient de désendre contre les Huns et les Turcs les portes Caspiennes; les ambassadeurs répondirent que la dignité de l'empire ne pouvait se soumettre à cette humiliation: « Les Romains peu-» vent bien, répliqua le rol, accorder un subside » à un monarque vainqueur, puisque depuis si » long-temps ils paient de honteux tributs à vingt » peuples barbares. »

Les ambassadeurs promirent un tribut de cinquante mille écus d'or ; Justinien ne ratifia pas le traité. Cosroès excita l'indignation des chrétiens, en relevant dans Séleucie le culte du soleil; il revint ensuite près d'Antioche sacrifier aux nymphes dans le bois de Daphné: mais, sur la nouvelle d'une irruption des Huns dans la Lazique que les Romains laissaient sans défense, il se porta, avec l'élite de ses troupes, sur les rives de la mer Caspienne.

· Telle était la situation brillante du roi de Perse Bélisait et l'état déplorable de l'empire, lorsque Bélisaire général revint à Constantinople triompher de Vitiges et de l'Halie./L'empereur le nomme général de l'Orient; son nom seul paraît créer un armée : il la rassemble, la discipline, et, loin de se borner à une faible défensive qui augmente toujours la crainte, il se décide à l'attaque qui réveille le courage.

Ayant chargé son lieutenant Pierre de contenir avec quelques troupes le général persan Nabades que Cosroès avait laissé à la tête d'une armée près TOME 8.

de Nysibe, il s'avance sur la frontière de Perse.

Pierre avait ordre de ne point combattre, il déso
Béissire béit, et attaque les Perses qui le forçent de fuir.

Bélisaire vole à son secours, défait complétement
les ennemis, entre en Perse, s'empare de la ville
de Sisauranum, et donne l'ordre au roi des Arabes,

Aréthès, de parcourir et de piller la Syrie.

Retour de Cosroès Cosroès apprend avec surprise que ses conquêtes sont perdues, que ses propres États sont envahis, et qu'un seul homme a changé son destin. Il revient en Perse avec toutes ses troupes.

Cependant Bélisaire luttait vainement avec, son génie contre la fortune. Aréthès, avide de butin, et voulant garder les richesses conquises par sa tribu en Assyrie, se sépare de l'armée romaine qu'il devait couvrir; il la laisse sans secours et sans nouvelles. La défection, et l'envie toujours attachée à la gloire, excitent une sédition dans l'armée : elle accuse son sauveur de la perdre; enfin elle demande à grands cris qu'on la ramène dans l'empire.

Retraite et disgréce de Bélisair Bélisaire, vainqueur du courage des ennemis, est forcé de céder à la lâcheté des siens; il ordonne à regret la retraite, la calomnie lui en fait un crime; il est rappelé, et une éclatante disgrâce devient la récompense dont Justinien. paie de si glorieux travaux.

Sa reintée Cosroès ne trouve plus d'ennemis à combattre; gration et son départ il s'avance en Palestine, dans le dessein de livrer

Jérisalem au pillage: la peur rentre dans le palais de Justinien, et y ramène tardivement la justice. Bélisaire est de nouveau renvoyé en Orient, mais il n'y trouve plus ni trésors ni soldats; les troupes s'étaient débandées, l'argent avait été dilapidé, les généraux avaient fui.

Le conquérant de l'Italie arrive seul dans Hiéropolis que défendait encore une faible garnison; il la réunit, mais, au lieu des acclamations accoutumées, il n'entend plus que des gémissemens; les plus timicles conseillent la fuite, les plus braves la retraite. « Compagnons, leur dit-il, lorsque l'en» nemi attaque non les frontières, mais le cœur » de l'empire, la prudence n'est plus de saison; » la mort vaut mieux que la honte; ne vous ca- » chez plus à l'abri de vos remparts, sortez intré- » pidement d'Hiéropolis. Suivez-moi: nous don-

» nerons aux Perses plus d'occupations et de

» craintes qu'ils ne le pensent. »

Dès qu'on voit dans les plaines de Syrie l'étenAmbassade
dard et la tente de Bélisaire, la renommée, qui de Couron
grossit tout, lui prête une armée. Cosroès, trompé
par ce grand nom, lui envoie un ambassadeur
chargé de se plaindre de la mauvaise foi de Justimien qui avait refusé de confirmer le traité conclu
à Antioche.

L'habile général avait dispersé sur une vaste Artifice étendue de terrain boisé, les tentes de la faible de Bélisaire garnison qui le suivait; on aurait cru au premier

coup d'anil, à l'éloignement, à la multiplicité des feux, que de nombreuses légions couvrainnt le pays

L'ambassadeur trouve Bélisaire dans une cabane, entouré de soldats désarmés, vêtus de lin: les uns portaient des fouets, d'autres des arcs; at, si près de l'immense armée des Perses, les Romains, comme leur général; livrés à un calme profund avec une entière sécurité, paraissaient plus occupés de la chasse que de la guerre.

Bélisaire reçut l'anvoyé du roi avec une hauteur dédaigneuse, le chargeant pour toute répense de lui dire qu'il devait, s'il voulait le paix, faire des propositions plus convensiles, ou s'attendre à de sanglaus combats ayant de pénémer jusqu'à son camp:

Paix entro Bélisairo et Cosroès. Get artifico néussit complétement. Courses, appart Bélisaire sant craînte, lui auppess de grandes forces: il conclut la paix, et apprit ensuite, avec; autant de regret que d'étonnement, qu'il n'aurait, eu à combattre qu'un général arrivé en poste de la capitale, et qui n'était suivi que d'une faible escorte.

Co traité fut d'autant plus houroux pour l'emepire, que dans ce môme temps d'autres généraux de Justinien, sortant d'Arménie, s'étaient, fait battre sur les frontières de Perse. La paix sut ainsirétablie entre les deux ompires; les rois des Sarrasins, Aréthès et Alamandar, qui avaient aervi, l'un les Remains, l'autre les Perses, continuèrent seuls à se stire la guerre.

Justinien, tardivement éclaire par les malheurs Traveux quitvent accountable out l'empire su flinesté littifévoyance, répara les villes que les Hams vehalent d'incendier, construitit des retranthemens le long du Danube, et fortifia le pas des Thermopyles, paieux désendu autresois par le tourage que par Part.

Ces travatit utiles, mais there; no itil firent pas discontinuer les monutants dispendieux sur lesquels sa vanité eroyait fonder sa gloire. L'églisé de Sainte-Sophie, enrichie dier, et entibellië par'un nombre infini de columnes de marbre le plus précieux, fut achevée; elle surpussait, dit-on, en richeise, tout ce qu'on saut rutonté du temple de Jérusalem; et l'elispereur, enivré d'orgaen en admirant de superbe édifice, s'derla : u Ettfin, Sa-» lomen, je tik vaincu! »

. La priidence, la gloire et la fertime settiblatent être sorties d'Italie avec Bélisaire; ses liettétians, par leur fiélblesse; laissèrent la disciplifie se relacher; leur mauvaiss foi irrita les Goths; leur tupidité opprima les peuples : le surintendant des finances on logothelbese relidit également édients atix Romains et aux barbures par ses concussions; l'avarine de cet homme, nominé Alexandre, le portia à roguer les montales, ce qui le fit appeler par le peuple le cisoir.

Révolte et mort d'Ildi-

Dès qu'une autorité ne sait ni se faire respecter par la justice ni se faire craindre par la force, on ne tarde pas à secouer son joug. Lidibade rassemble un faible corps de Goths, lève l'étendard de la révolte, attaque près de Trévise les Romains commandés par Vital, et les met en fuite. Le prince des Goths ne jouit pas long-temps de ce succès; sa femme, jalouse de l'épouse d'un chef de cette nation, nommé VV rayas, le fit assassiner. La vengeance suivit le meurtre; Ildibade fat tué dans un festin. On choisit, pour le remplacer, Erarie, Ruge de nation; il régna peu de jours. Après sa mort, les Goths offrirent la couronne à Baduella que ses exploits avaient fait sur nommer Totila, c'est-à-dire l'immortel.

Baduella, surnommé Tolila, est roi des Goths.

Il avait, reçuide, la nature les qualités qui sont les héros. Bélisaire avait tellement moissonné ce peuple, que ses guerriers, qui sous Vitiges s'étaient élevés au nombre de deux cent mille hommes, ne reprirent les armes qu'au nombre de mille; et ne purent réunir que cinq mille combattans, lorsque Toula se mit à leur tête pour reconquérir Malie.

Vérone fut prise par les Romains et reprise par les Contes. Artabaze, lieutenant de l'empereur, livra bataille près de Feënza. Il combatuit comme un gaillant soldat, et tua de sa main un Gothodont, la taille gigantesque répandait partout l'effica, pais les armées ont plus besoin de la sête

<sup>\*</sup> An 540.

d'un chef que de son bras. Artibaze, général mal-habile, se laissa tourner par ses ennemis qui le défirent et lui enlevèrent tous ses étendards.

Les lieutenans de Totila, Bléda, Roderic et Uliaxis se rendaient aussi rédoutables par leur vaillance que par leur union. Les généraux Tomains Martin, Bessas, Cyprien et Jean-le-Sanguinaire, jaloux l'un de l'autre, ne pouvaient s'accorder. Leur division causa leur ruine : ils perdirent une seconde bataille; le carriage fut affleux; le pen de Romains qui échappèrent au massacre se renfermèrent dans les villes.

Totila les assiéges successivement, et en peu de sa conquête temps achevà la conquête de presque toute l'Italie. Ces événemens se passèrent soils le consulat de Basile, dernier consul noinmé par Justinien: dans les actes publics on data ainsi, en 542, la première aimée après le consulat de Basile; en 543, la seconde après ce même consulat, et l'on suivit cet usage jusqu'en 58, époque à laquelle on commença à compter les années de la maissance de Jésus-Christ et du règne de l'empereur.

Justinien, effrayé des progrès des Goths, envoya des troupes en Italie sons la conduite de Maximin. Démètrius reçut l'ordre d'en lever dans l'Italie même, mais aucun habitant n'y voulut prendre les armes. Une tempête dispersa la slotte de Maximin; les Goths s'emparèrent des vaisseaux, et massacrèrent les équipages. Démétrius, sambé dans une conbuscade, sut puis et anyoyé la corde au oqua Noples. On lui promit la vie, s'il déterminait, les habitans de uents ville à se rendre; sa lâcheté, et la leur de sauvénent. Totile, plus habile et peut-être plus vertueux que ses emanis, me parmit à ses troupes aucun pil-laga, et condamna même, à mort un de ses guenries qui avait quiragé la fille d'upus la promain.

Maladio de Justinien

Disgrâce et réhabilitation de Bélisaire.

Dans ce même temps Justinien fut attaque d'une maladie contagiouse qui exerçait de granda lavages dans l'Orient. Dejà l'ambition et l'intrigue s'agitaient pour lui donner un successeur. L'empercur, étant rétabli, punit comme conspinateurs tous sour qu'il crut avoir aspiré su trône 7 et. comme l'opinion publique avait désigné Bélisaire, se perte fut résolue. L'impératrice le sauva Cet illustre et infortuné général commissuit alors les désordres de sa famme, set your long-temps fermés s'étgient ouverts. Théodora exigent pour lui faire obtenir sa grace, qu'il se réconciliat avec son indigne épouse, Bélisaire, conquérant de l'Afrique et de l'Italia, Bélisaire, que dans les combata jamais aucun péril n'effrayait ; parut pendre son courage dans l'air contagioux de la cour; il tomba aux pieds d'Antonina, retrouva la bienveillance de son maître, et ternit ainsi l'éclat de sa helle vieu

Le sort lui réserrait encore des jours de gloire contre To- pour réparer un instant de honte. Tout finjait devant Totila, l'Italie était perdue, Rome me-

nacée : Bélisaice parut la coule digue qu'en pût opposer à cu norment pull regus l'ordre de partire s'embarqua, et entra dans Ravettaey n'ayant souslui que quatre mille hommes.

. Avec ces faibles movens, il oso tenir la cartipagne, mangenyse habilement, sepoutt Auxime, et livre avac avantage plusieurs combuts, où la gluire de son nom fait encore pencher en feveur de tes armes les balances de la fortune.

Totila, dont les ruccès evaient grasti les forces, les divisa ;, et, tandis qu'une partié de con armée s'apposait à Bélisaire, avec l'autre il prend Spoletto et vient assiéger Rome, qui n'était désendue que par trois amilie soldets sous les ordres de Beuts.

Valentin et Phoess s'approchent pour le secuu» rir, les. Goths les envéloppens es passent leurs troupes au fil da l'épée. La floue romaine, partie de Sieile, est puise et détraite par les barbares.

Rome était alors livrée aux horveurs de la fumine : Bélisaire se dégage des obstatles qui l'at Rome par rétaient, chases les Gothe d'Otrante : et vole au secouss de la capitale. Mais la trabitori / plus' rapida que sa mareles, le prévient : d'indignes citoyens gagrant la parte Asindire à d'ennemi. la gamison treuve à poinc le temps de sértir paré une autre porte, Totila est maitre de Rome, il empéche le massacre et permet le milage.

Les sanateurs, accables par dui de reproches, sont, pour la plupant réduits à demharder l'aumêne.

Cependant Totila; vainqueur, craignait la fortune et le génie de Bélisaire: plus faloux d'affermin'son autorité que de l'étendre, il écrivit à Justinien pour demander la paix : « Adressez-vous à Bé-» lisaire, lui répondit l'empereur : je lui ai donné » le pouvoir de faire à son gré la paix ou l'a gueffe. »

Bélisaire, digne de cette confiance, aurait préféré la mort à un traité honteux; ses mouveillens furent si habiles qu'il tint à son tour Totila assiégé dans Rome. Le roi des Goths, n'espérant pas pouvoir temir long-temps dans cette cité populeuse, privée de vivres, résolut de la détruiré plutôt que de la rendre.

Informé de ce funeste dessein, Bélisaire lui. écriviten ces termes : « Les fondateurs des villes » s'immortalisent; leurs destructeurs se déshonon rent; les uns sont les bienfaiteurs, les autres les » fléaux de l'humanité. Tout l'univers admire' » et respecte la majesté de la reine des cités du » monde; elle est illustrée par une longue suite » de reis, de consuls et d'empereurs; une foule n d'édifices superbes consacrent le souvenir de » leur puissance, de leur gloire et de leurs triom-» phes. Votre épée veut, dit-on, effacer l'hon-» meur des siècles passés, et priver les siècles à » venir d'un si magnifique spectacle : si la vic-» toire vous favorise, combien vous gémirez d'a-», voir ainsi détruit le plus beau monument de » vos conquêtes ! Si vous succombez, quel' droit

- » funeste ne nous donnez-vous pas de porter la
- » flamme dans vos propres cités? le monde en-
- » tier vous regarde, il attend votre détermina-
- » tien pour décider quel est le titre qui doit
- » honorer ou flétrir: éternellement le nom de
- » Totila..»

Le roi des Goths, ému par cette lettre, lui 80n départ répondit : « Je reconnais la sagesse de vos con-» seils, i'en profiterai. » Il fit sortir de Rome tous les habitans, les dispersa dans la Campanie, s'éloigna de Rome avec son armée, et laissa cette reine du monde debout, mais solitaire, isolée, et semblable à une ombre majestueuse sur un tombeau. 🚁 🙃

Bélisaire, actif, infatigable, suit les mouve- de Bélisaire mens de l'ennemi, le harcèle, profite de ses moin-dans R dres fautes, bat son arrière-garde, reprend Spolette, fait fortifien Tarente, remporte encore une victoire, et rentre dans Rome, vide de citoyens, et peuplée seulement, pendant quelques jours, par ce grand homme et par ses braves soldats; il en répare promptement les fortifications, y rappelle les habitans et l'abondance.

Totila, secouru par de nombreuses tribus de Retour barbares, revient camper sur les bords du Tibre : de Totila. Bélisaire et lui se livrent de fréquens et de sanglans combats. Le général romain voyait sans cesse diminuer le petit nombre de ses guerriers; les uns succombaient à la fatigue, les autres étaient mois-

sonnés par le fer ; et l'empereur, livré dux intrigues de la cour et aux querelles des prêtres y le laissait sans secours 'ed Italie.

Indigné de cet abantion, il écrivit à Justinien: " Je suis venu dans cette contre d'hre » mes, d'hommes et d'argent; le peu de troupet n que j'y ai trouvées sont sans dourige et sans dis-» cipline : accouturnées aux revers, elles plient de-» vant leurs ennemis et résistent à leurs chels. Si » vous n'aves voulu qu'envoyer Bélisaire en Italie, » Bélisaire esa au milieu de l'Italie ; si vous vou-» lez qu'il chasse les barbares, donnez-loi les » forces nécessaires pour les vaincre. » L'empereur resta dans le même silence et dans la même inaction.

Le soul appai de Bélienre contre le tour et de l'impéra-trice Théo- contre l'envie était Théodura; elle muttrat \*, après avoir gouverné long-temps l'empereur et l'empire est maîtreure absolute. Vantée par les courtisans, détectée par les gens de bien, redeatée de tous , elle ruina l'East, les mueurs et l'Egitté Cette courtimes courchnée prodigués les entplois et les richesses una enciens compliers de ses débandies; sa faveur était: une égide : invitible pour les fentmes déréglées. Les marriages des épada trabis étaient punis parelle comme des érimile. Assume dignice as mentaire l'abri de se vengeance. Le patrice Basets, et Gallissique : genver-18 . A. 1. 1. 1. 1.

<sup>\* 4</sup>a 544.

neur de Cilicia, furent égurgés par ses ordres; elle augmenta les troubles de l'Eglise, en intervenant avec passion dans ses querelles : les hérétiques la prônèrent, les catholiques flétrirent sa mémoire. Par son orgueil, par ses vices et par son courage, cotte impératrice semblait réunir en elle les deux caractères d'Agrippine et de Messaline; et, lorsqu'elle mouqut, dans tout l'empire Justinien fut le soul qui la pleura.

Co princo faible semblait de plus en plus indiffirent au sort de l'Italia. Bélisaire, après avoir de Belisaire vainement exposé sa liberté et sa viè, en allant charcher en Sigile des renforts qu'il ne trouve pas, fatigué de l'esprit séditioux des habitans de Rome qui voulcient se rendre à Totila, erut, peut-être. ayec raison, qu'on no le laissait en Italie sans forces, sans trásers, que pour flétrir ses premiers lauriers et le faire errer comme un fugitif sur l'ancien théâtre de sa gloire : il demanda et obtint son rappet, s'éleigne de Rome en versant des larmes, et sentre à Constantinople, non en triomphateur pomme autrafois, mais comme une illustre victime dont le malheur, objet de deuil pour l'empire, était un sujet de triomphe pour l'envie.

L'empereur, par sa jelousie et par son ingratitude, excitait le ressentiment des hommes qui l'avaient le mieux servi: tous ne ressemblaient pas à Béhsaire : ce grant homme oubliait les injustices de son souverain, et ne se souvenait que de ses bienfaits. Artabane, que ses exploits en Afrique et la mort du tyran Gontaris avaient rendu célèbre, aspirait à la main d'une nièce de l'empereur: refusé avec mépris par le prince; il se joignit aux mécontens et conspira. Son complot fut découvert, le sénat le condamna à mort; Justinien lui fit grâce et ne le priva que de son rang.

Préparatifs hostiles et mort de S Théodebert,

A cette époque, les Français parurent disposés à se brouiller avec les Goths: Totila avait demandé en mariage la fille de Théodebert; le printe français répondit, avec fierté; que sa fille était destinée à un roi, et qu'il ne pouvait regarder Totila comme roi d'Italie, puisqu'après avoir pris Rome il n'avait pas su la conserver.

Justinien, voulant d'abord profiter de cette mésintelligence, flatta la vanité du roi de, France, en
ordonnant que ses monnaies eussent cours dans
l'empire; mais son propre orgueil lui fit perdre
bientôt le fruit de cette condescendance. Dans
un édit où il rappelait fastueusement toutes
ses conquêtes, ou plutôt celles de Bélisaire, il
prit imprudemment le titre de vainqueur des
Français: Théodebert, irrité, conclut une alliance avec les Goths, et résolut de porter ses
armes jusqu'à Constantinople. Sa mort et la faiblesse de son fils préservèrent de ce danger l'empire, qui n'aurait pas probablement, dans sa décadence, repoussé des ennemis si vaillans et s'
nombreux.

L'empereur, au lieu d'employer tous ses efforts pour défendre le reste de l'Italie, borna sa faible politique à donner quelques secours aux Lombards et aux Gépides, contre les Goths; il aurait plutôt dû, les laisser se détruire entre eux.

L'actif Totila, profitant de cette indolence, assiégea Rome et s'en rendit maître \*. Diogène, à Totile. la tête d'une faible garnison, lui opposa une longue résistance. Paul, capitaine de la garde de Bélisaire, se trouvait alors dans cette ville: cet officier intrépide, digne de son général, ne voulut point se rendre, même lorsque Rome eut. ouvert ses portes; il se renferma dans le mausolée d'Adrien, avec quatre cents braves que Bélisaire avait accoutumés à mépriser tous les périls. Sans vivres, sans secours, assiégé par une armée, il combattit comme s'il espérait vaincre, attaqua souvent les assiégeans, porta la mort dans leurs rangs, et força le roi à lui accorder une capitulation honorable.

Totila repeupla Rome, fit revenir les sénateurs Son départ et consola les Romains de lour humiliation, de cile. leur ruine, en leur rendant les jeux du cirque; il porta ensuite ses armes en Sicile, dont le pillage enrichit ses avides soldats:

Au bruit de ces désastres, Justinien, qui se réveillait toujours trop tard, confia une flotte à la bravoure d'Artabane, qui chassa les Goths de la

<sup>\*</sup> An 549.

Sicile. Germain, l'espoir alors de l'empereur et de l'empire, reçut l'ordre de marcher avec une armée contre Totila; une mort subite le frappa et consterna le peuple, car on espérait qu'il succéderait à son oncle, et qu'on verrait en lui un empereur digne d'occuper le trôpe de Constantin, de Julien et de Théodose.

Les Huns et les Esclavens renouvelaient leurs ravèges; les Perses combattaient les Romains dans la Lazique; les généraux de Justinien les repoussèrent : d'affreux tremblemens de terre désolèrent ensore l'Asie.

Narsès est nommé gènéral.

Le roi des Goths continuait, sans obstacle, à reconquérir le reste de l'Italie. Au liqu de lui opposer Bélisaire, dont l'Orient et l'Occident oélébraient la gloire, tandis que son nom semblait aublié à la cour, Justinien nomma général de l'armée d'Occident son chambellan Narsès; tout l'ampire vit avec étonnement un tel choix. Ce vieil eunuque, nourri dans les intrigues du palais, ne s'était fait connaître, treize ans auparavant, que par une courte apparitien dans les camps, et par sa jalousie contre Bélisaire.

8on portrait.

> Etranger, captif, esclave, maltraité par la nature qui lui avait donné une figure basse et une taille courte, mutilé par les hommes, rien ne pouvait annoncer son élévation. Il dut sa fortune à un caprice de l'empereur, et sa gloire à son génie.

Les circonstances développent les grands hommes; lorsque le sort, tirant Narsès de la foule des domestiques et des courtisans, l'eut mis en lumière, on reconnut en lui, avec surprise, un génie vaste, une activité prudente, et une profonde connaissance des hommes.

Ce général se montra également prompt à vaincre, habile à profiter de la victoire, névère et généreux, économe et libéral, éloquent et juste, vertueux même toutes les fois qu'un trop grand intérêt n'opposait pas son ambition à sa vertu; chef habile, il organisa savamment son armée; heureux favori, il sut se faire donner abondamment toutes les forces et les moyens dont on avait laissé manquer Bélisaire.

Le désir de reconquérir l'Italie, et l'imminence des dangers qui menaçaient alors l'empire, forcèrent l'empereur à quitter momentanément ses occupations favorites, la jurisprudence et la théologie; il devenait urgent de négocier et de combattre : il céda à Théodebert, roi de France, une partie de la Ligurie, et obtint, par là, qu'il resterait neutre entre lui et les Goths.

Une flotte impériale battit celle de Totila, mais ne put empêcher ses troupes de s'emparer de la Sardaigne et de la Corse. L'empereur détacha les Gépides de l'alliance des Esclavons et des Lombards, contre l'esquels il envoya les généraux Jean et Valérien, qui les battirent d'abord; mais ensuite les Lombards, les ayant attirés dans une position désavantageuse, remportèrent sur eux une victoire complète. Quarante mille Romains et quatre généraux périrent dans cette bataille, le reste prit la fuite.

Son arrivée en Italie.

Dans le même temps Narsès débarqua en Italie à la tête de la plus forte armée que l'empire eût rassemblée depuis un siècle; il marcha le long de la mer, entra dans Ravenne, s'avança près de Rimini, défit un corps de Goths, et tua l'officier qui le commandait.

¿ Les généraux; ainsi que les soldats, voulaient qu'on assiégeat les villes, les uns dans le dessein de s'assurer! des postes de défense en cas d'échec, les autres dans l'espoir du pillage: Narsès résolut de marcher contre Totila, et de hyrer une bataille décisive, disant qu'une grande victoire fait tombér les remparts des forteresses.

Il vint camper près de Pagina entre Urbain et Fossombrone, à quatre lieues de l'armée de Totila. On voyait dans cette plaine un grand nombre de tertres que d'anciennes traditions disaient être les tombeaux des Gaulois vaincus par Camille, et, selon d'autres, ceux des Carthaginois exterminés par le consul Néron; il semblait que le ciel eût de tout temps consacré ce champ de bataille à produire des lauriers pour les Romains, des cyprès pour leurs ennemis.

Narsès, avant de combattre, fit quelques pro-

positions de paix à Totila; le noi des Goths répondit que ce grand proces ne pouvait être décidé ses et Toque par une bataille, et qu'il la livrerait dans huit tila. jours à Narsès. Le général romain conclut de cette réponse que le roi voulait le surprendre et l'attaquer le lendemain; il se prépara sagement à le repousser. En effet, à la fin de la nuit suivante, les Goths s'avancèrent pour s'emparer d'une hauteur qui séparait les deux camps : après un combat très-vif, les Romains en chassèrent les Goths, et s'y maintinrent.

Narsès plaça les Romains aux deux ailes, les auxiliaires, hérules, huns et lombards au centre; et; comme il craignait la défection de ceux-ci, il leur ordonna de laisser leurs chevaux dans le camp et de combattre à pied.

Il avait à peine rangé ses troupes en bataille, lorsque Totila, à la tête de toute sa cavalerie, vint l'attaquer avec impétuosité: d'abord repoussé, il revint plusieurs fois, à, la charge, donnant à ses troupes l'exemple du courage et de l'opiniatreté; mais enfin, après des efforts inutiles, toute cette cavalerie, chargée en flanc par celle des Romains, prit l'épouvante, et se, jeta sur son infanterie qu'elle mit en désordre.

Les légions s'avancent; alors la déroute fut prompte et complète : six mille Goths périrent fuite et sur le champ de bataille. Totila prit la fuite, suivi Totila. de cinq cavaliers; le Gépide Asbade, qui le pour-

snivait, lui perça les reins d'un coup de lance. Cependant le roi des Goths continua sa course jusqu'à Capres, où il expira, honoré par l'estime de ses ennemis et par les larmes de ses sujets. ...

Son nom semblait si redoutable aux Romains, que, lorsqu'ils apprirent sa mort par une femme qui leur montra le tombeau de ce prince, ils le déterrèrent pour s'assurer de la vérité de son récit, et lui rendirent les honneurs funèbres avec la pompe convenable à son rang et à sa gloire.

Narsès envoya à Constantinople la couronne de Totila, enrichie de pierreries, et sa cuirasse encore teinte de la pourpre d'un sang royal glorieusement répandu. L'empereur reçut, au milieu du sénat, ces dépouilles d'un prince trahi par la fortune, mais plus digne que lui du trône par son eourage.

Narsès rehaussa sa victoire par la modestie de sa relation; il récompensa avec générosité le corps de Lombards qui l'avait servi, et le renvoya avec prudence; l'indiscipline et l'avidité de tels alliés lui semblaient plus dangereuse que leur, valeur n'était utile.

Les Goths donnérent la couronne, de Totila à Teia est roi Teia, guerrier aussi actif qu'intrépide. Quoique les Français eussent promis d'êtres neutres, ils empêchèrent Narsès de prendre Vérone; ils voulaient tour à tour favoriser les Romains et les Goths, et prolonger leur querelle, dans l'espérance

qu'ils s'entredétruiraient, et que l'Italie deviendrait, pour la France, une proie facile.

Toutes les villes que Narsès trouva sur sa route prise lui ouvrirent leurs portes après son triomphe, par Narsès. ainsi qu'il l'avait prévu; bientôt il campa sous les mars de Rome; ses troupes étaient trop peu nombreuses pour investir cette grande cité, il résolut de la prendre d'assaut.

Tandis qu'il l'attaquait sur trois points différens, Dagisthée, par son ordre, à la tête d'un détachement, escalada une partie de murailles dont on avait négligé la défense: la terreur se répandit dans la ville, les Goths cherchèrent leur salut dans la fuite; et Narsès entra vainqueur dans Rome, qui fut ainsi prise pour la cinquième fois depuis le règne de Justimen.

Cette délivrance devint un jour de deuil pour les plus illustres personnages de cette capitale, car les barbares, en fuyant, massacrèrent dans la Campanie les patrices et la plupart des sénateurs que Totila y avait exilés.

Toia, aussi brave, mais plus barbare que son prédécesseur, fit égorger dans Pavie trois cents prisonniers; la fureur des deux partis les portait aux plus horribles excès: tous deux ne cherchaient plus à se vaincre, mais à se détruire.

Narsès assiégea Cumes; Teïa s'approcha pour Bataille entre Narses secourir; les deux armées se livrèrent bataille sès et Teïa. près du Vésuve. Ce combat devait décider du

sort de l'Italie, chacun voulait périr ou en rester maître.

Dans les deux armées, les généraux, les officiers, les cavaliers renvoyèrent leurs chevaux pour éloigner tout espoir de fuite. Les Goths surprirent d'abord, par une vive attaque, les Romains, qui n'étaient pas encore formés; Narsès rétablit l'ordre, et rallia promptement les siens. Teïa, portant le courage jusqu'à la témérité, combattait plus en soldat qu'en général : n'écoutant qu'une ardeur imprudente, il s'élança, comme un lion furieux, au milieu des rangs ennemis; bientôt, entouré, il ne lui resta que l'espoir de vendre chèrement sa vie. Ce prince combattit quatre heures une foule de guerriers, et changea plusieurs fois de bouclier: le dernier étant encore hérissé de slèches, comme il voulait en prendre une autre, il découvrit sa poitrine, fut percé d'un javelot, et tomba mort sur les corps entassés des soldats que son bras avait immolés.

Les Romains, croyant par sa chute la victoire décidée, tranchent sa tête, la mettent au hout d'une pique, et la montrent en triomphe aux deux armées: ce spectacle inhumain, loin de consterner les Goths, les anime à la vengeance et leur rend le courage du désespoir.

Le combat continue avec plus de fureur jusqu'à la nuit; les deux armées couchent sur le champ de bataille. Au lever de l'aurore on reprend les armes

Mort courageus de Teïa.

avec la même furie; on ne donne, on ne recoit plus d'ordres; il n'est plus possible de combiner; de régler, les mouvemens : la bataille n'est plus qu'une affreuse mêlée: Chacun combat corps à corps; si le sang versé épuise la force; la rage la fait renaître; le blessé s'attache au corps de son vainqueur et le déchire en expirant; cet affreux carnage dura toute la journée. La nuit sépara de nouveau les combattans, sans décider la victoire.

Cependant, lorsque le troisième jour parut, les Paix entre Goths, consternés de la perte de leurs plus braves les Goths. guerriers, proposèrent de rendre leurs armes et de reconnaître les lois de l'empereur, pourvu qu'il les traîtât non en esclaves, mais en alliés, et qu'il leur permît, lorsqu'ils sortiraient d'Italie, d'emporter avec eux leurs richesses. Narsès y consentit et conclut le traité.

Des deux côtés on signa, on jura la paix; mais Rupture de cette paix, la passion et l'esprit de parti respectent peu les sermens. Les Goths, apprenant qu'une armée étrangère venait à leur secours, rompirent la convention. Les rois de France avaient refusé leur appui au roi des Goths; mais deux princes allemands, Leutharis et Bucelin, vassaux de Théodebald, levèrent à leurs frais une armée de soixantequinze mille hommes, Allemands et Français, et traversèrent les Alpes pour combattre les Romains: Ce renfort rendit l'espérance aux Goths qui reprirent les armes.

Narsès sit de vains efforts pour s'emparer de apitulation Cumes; le frère de Totila, Aligerne, la défendit

avec opiniâtresé: il surpassait tous les guerriers du Nord en bravoure et en force ; on reconnaissait les sièches que lançait son arc, à leur sifflement et à leur violence, à laguelle rien ne résistait. Un Romain, nommé Pallade, tout bardé de ser, s'approcha de lui pour le combattre: le dard du prince goth traversa son houcher, sa cuirasse et son corps.

Narsès, laissant un corps de troupes pour bloquer la ville de Cumes, se rendit maître de Lucques; Cumes, dépourvue de vivres, ouvrit ses portes et obtint une capitulation honorable. Aligerne, sonillant sa gloire par une basse ambition, entra au service de l'empereur qui avait vaincu sa nation. détrôné et tué son frère.

Victoire lemands.

Un corps de Romains avait été hattu par les de Narsas aur les Al- Allemands; Narsès, toujours rapide et toujours heureux, répara hientôt cet échec. Dans d'autres combats il avait vainca ses ennemis par son audace, cette fois il dut ses succès à la ruse. A la tête de troupes peu nombreuses, il feignit de fuir, attira les Allemands dans une embuscade près da! Rimini, les enveloppa et les battit. Poursuivant ses avantages, il atteignit près de Casilin Leutharis et Bucelin, dont les fevces étaient réunies, et leur livra bataille; sa victoire fut complète. Les Allemands et les Français perdirent trente mille hommes dans cette action; le reste repassa les

Alpes. Les Goths se soumirent; leur empire fut soumise détruit, et l'Italie tout entière se vit rangée de Destruction nouveau sous les lois romaines. Narses la gou-pire. de leur emverne pendant treize ans. Longin, qui le remplaça de Narsés et de Longin. en 567, fut le premier qui porta le nom d'Exarque.

Tandis qu'un cumque semblait ressusciter en Berite Occident la gloire des anciens héros de Rome, Justinion. Justinien composait des écrits religieux pour réfuter les doctrines d'Arius, de Nestorius et d'Eutichès: mais, comme il était dissicile à un laïque de ne point s'égarer dans des subtilités si obscures pour tant de docteurs, il tomba lui même, sans s'en douter, dans une des hérésies qu'il combattait; et l'un de ses édits, contraire en quelques points à la doctrine du concile de Chalcédoine, fut condamné par le pape Vigile.

L'empereur irrité convoqua un concile à Con- Disgrice stantinople; Vigile refusa de s'y rendre. Le con-pape Vigile cile, composé de cent soixante-cinq évêques et de trois patriarches, anathématisa les partisans d'Origène, et consirma toutes les décisions du concile de Chalcédoine. Justinien avait donné l'ordre à Narsès d'arrêter le pape dans Rome; celui-ci cherche un asile dans l'église de Saint-Pierre, les soldata veulent l'en arracher; Vigile embrasse les colonnes de l'autel, elles sont brisées: le peuple furieux se soulève pour le pontife, et met en fuite les préteurs et les soldats.

Cependant Vigile se soumet; on l'exile, il meurt

peu de temps sprès, et Pélage le remplace sur la chaire de saint Pierre.

L'empereur commençait à redouter l'autorité croissante des pontifes romains qui devaient leur élévation aux suffrages du clergé, des grands de Rome, du peuple et des soldats; il se néserva trèspolitiquement le droit de confirmer leur élection. Tant que cet usage dura, la puissance spirituelle fut contenue dans de justes bornes.

Révolution Les succès de Bélisaire et de Narsès firent espérer à Justinien qu'il pourrait rendre à l'empire son ancienne étendue, et joindre la conquête de l'Espagne à celle de l'Afrique et de l'Italie. Les Visigoths, dans cette contrée, s'affaiblissaient par leurs divisions. Agila, leur roi, combattait un prince de sa maison, Athanagilde, qui s'était révolté contre lui : l'empereur envoya une flotte et une armée au secours des rebelles, Agila fut battu et tué. Dès qu'Athanagilde se vit vainqueur et couronné, il devint ingrat, et voulut chasser de son pays les alliés auxquels il devait le sceptre; mais les Romains s'y maintinrent, et restèrent pendant soixante ans maîtres d'une partie des côtes d'Espagne, malgré tous les efforts des Visigoths.

\* La fortune ne favorisait les armes de l'Empire que dans les lieux où des hommes, tels que Bélisaire et Narsès, dirigeaient et maîtrisaient ses caprices. Justinien, attaqué de nouveau par les

<sup>\*</sup> An 554

Perses, n'obtint aucun succès éclatant ; ses généraux, Martin, Bessas, Buzès et Justin, avaient plus de bravoure que d'habileté. Jaloux et divisés; ils laissèrent surprendre l'armée de cinquante mille hommes qu'ils commandaient, par trente mille Perses qui les mirent en déroute et s'emparèrent de leur camp.

Justin répara en partie cet échec par un avantage qu'il remporta sur une armée persane, près des rives du Phase; ce succès fut suivi d'une suspension d'armes entre les deux empires.

Les Juifs, toujours disposés à la révolte parce qu'ils étaient intolérans et persécutés, se soulevèrent : de nombreux supplices comprimèrent leur révolte \*:

A cette époque, l'Orient vit paraître une nou-Apparition velle race de barbares que, depuis, la chute de l'empire gret ne rendit que trop célèbre. Ces peuples, de la race des Huns, portaient le nom de Turcs, et prétendaient descendre de Turk, fils aîné de Japhet; d'autres disent qu'ils tenaient ce nom d'une des montagnes qu'ils habitaient, et qui avait la forme d'un casque, appelé turc dans leur langue.

Le premier de leurs princes, dont l'histoire ait gardé le souvenir, se nommait Toumain: il prit le titre de kan, et se rendit fameux par ses exploits guerriers. Mokaa, sorti, avec sa nombreusc et

<sup>\*</sup> An 555.

Invasion d'Arabes et

belliqueuse tribu, des forêts du mont Altar, vers la source de l'Irtysh, attaqua, vainquit, extermina la nation des Abares, et chassa les Ogres, ou Ogores, des plaines situées sur les rives du fleuve Toula. Ces peuples, vaineus, prirent la finte, et s'arrêtèrent entre le Volga et le Tanaïs. Les Alains et les Huns, les confondant avec les Abares, leur donnèrent l'hospitalité. Ces nouveaux Abares arrivèrent sur les bords du Danube, y conquirent des terres possédées par les Antes et par les Sabirs, et demandèrent à Justinien une solde et des concessions, promettant de servir, dans ces contrées, de rempart de l'empire.

Justinien, de l'avis du sénat, voulait accueillir leurs demandes; mais le kan des Turcs, plus redoutable qu'eux, traversa leur négociation, et, per ses menaces, décida l'empereur à leur refuser tout asile.

La faiblesse mène à la perfidie : les Abares, dont les envoyés avaient été bien reçus à Constantinople et chargés de présens, marchaient avec sécurité; tout à coup ils se voient attaqués per un corps de Romains, sous les ordres de Justin qui les met en fuite et pille leur camp.

Bientôt, ralliés, leur vengeance fut prompte; ils battirent les faibles troupes qui défendaient la frontière, et s'emparèrent d'une partie de la Pannonie et de la Mœsie.

Tel était alors l'état déplorable de l'empire:

Justinien, dont le nom serait aujourd'hui dais l'oubli, si Bélisaire, Narsès et Tribonien n'eussent illustré son règne, dissipait ses trésors en fondations d'églises, en bâtimens somptueux, en dépenses frivoles; il laissait dépérir l'armée, et se contentait de diviser les barbares qu'il aurait du combattre. Ses prédécesseurs soldaient six cent quarante-cinq mille hommes: il n'en garda que cent cinquante mille, dispersés en Italie, en Afrique, en Espagne, en Grèce, en Arménie, en Mésopotamie et en Egypte.

La caisse militaire devint le trésor des ministres et la proie des favoris. Enfin, tandis que sa vanité se repaissait de l'éclat de quelques conquêtes passagères, dues au génie de deux grands hommes, le centre de l'empire restait découvert, et la Thrace même, si voisine de la capitale, était livrée sans désense aux barbares.

Zabergan, roi des Huns, jaloux des faveurs que l'empereur avais accordées à d'autres princes barbares, franchit le Danube sur la glace, ne rencontre aucunes troupes qui s'opposent à son passage, traverse la Mœsie sans obstacle, arrive en Thrace, fait ravager la Grèce par une de ses divisions, en envoie une autre dans la Chersonèse, marche lui-même avec sept mille chevaux sur Constantinople, et met tout à feu et à sang aux environs de la capitale.

L'épouvante devient générale : Justinien trem-

Justinien.

Alarmes de ble dans son palais; on porte, au-delà du Bosphore, le trésor public et œux des églises; les citoyens courent enfouir leurs richesses dans leurs terres, en Asie. La garde impériale, les milices de la ville sortent enfin pour combattre; mais, depuis dix ans, ces soldats, étrangers aux travaux et aux périls de la guerre, ne formaient qu'une troupe de parade, une vaine et fastueuse décoration de théâtres et de triomphes.

Armemant le Bélisaire

Bélisaire, depuis deux lustres, vivait retiré et oublié dans la capitale; rarement il paraissait au milieu de la foule frivole des courtisans, dans laquelle il était à peine aperçu. Le danger public rappela sa gloire: Justinien, effrayé, se souvist qu'il avait un grand homme près de lui, et implora son secours.

Bélisaire était courbé sous le poids des malheurs et des ans; mais, à la vue du péril, à l'appel de sa patrie, son âme héroïque rend une nouvelle vigueur à sa vieillesse : au son de la trompette, il rajeunit; il reprend son glaive victorieux; son casque, ombragé de lauriers, vient de nouveau couvrir ses cheveux blancs. Enfin il se lève, il se montre menaçant dans cette ville où régnait la crainte: à sa vue, la terreur se dissipe, l'espérance renaît.

Au bruit de son nom, une foule de citoyens et de paysans accourent sous son étendard. Mais, dans toute cette multitude vieillie dans l'oisiveté, il ne

trouve que trois cents hommes qui aient manié une arme et couché sous une tente: à la tête de cette faible troupe, il sort hardiment de la ville, fortifie son camp, fait observer les mouvemens de l'ennemi, et ordonne d'allumer au loin des feux pour faire croire qu'il est suivi d'une nombreuse armée.

Les barbares, trompés par cette ruse, perdent du temps, se tiennent quelques jours sur la défensive; mais, rassurés enfin, lorsqu'ils voient qu'on ne les attaque pas, ils s'avancent impétueusement avec plus d'ardeur que de prudence.

Bélisaire avait place dans une forêt deux cents archers en embuscade: à la tête de trois cents cavaliers, il charge les ennemis avec le courage et la témérité d'un jeune capitaine, s'élance au milieu des barbares, et en tue quatre cents; au même moment ses archers se levent et attaquent les Huns en flanc. D'un autre côté, selon les ordres du général, tous les paysans, qui suivaient ses drapeaux, jettent de grands cris, trainent sur la terre de gros arbres, et forment ainsi un nuage de poussière qui persuade aux Huns qu'une armée innombrable marche contre eux.

L'épouvante les saisit, ils prennent la fuite, et, sa dans leur désordre, Bélisaire en fait un grand car-les borbares nage : ainsi le génie d'un seul homme vainquit toute une armée et sauva l'empire.

Animés par cette victoire, les soldats, qui défendaient la muraille de la Chersonèse, repous+ sèrent une autre division des Huns; Zabergan, vaincu, demanda la paix : l'empereur, trop heureux de l'accorder, lui paya un subside, et il repassa le Danube.

triomphe et

L'enthousiasme du peuple pour Bélisaire, lorsompue et qu'avec ses trois cents soldats il rentra en triomphe dans la ville, servit de prétexte aux lâches courtisans pour l'accuser d'aspirer à l'empire; la gloire est un crime aux yeux de l'envie. La reconnaissance de Justinien disparut avec son danger, et une nouvelle disgrâce fut la seule récompense du libérateur de l'empire.

L'empereur reprit l'habitude de l'intrigue, son arme favorite; il sema la division parmi les Huns, qui tournèrent leurs armes contre eux-mêmes. On acheta la paix des Perses; l'empire leur paya trente mille pièces d'or. Ils lui cédèrent la Lazique. On obtint que le christianisme serait toléré en Perse. La fermeté de Narsès maintint la tranquillité en Italie. \*

Celle de Constantinople fut troublée par les factions du cirque; la garde fut obligée de charger les séditieux et d'en tuer un grand nombre. Plusieurs païens, qui rendaient encore en secret un

An 560.

culte aux idoles, excitèrent le courroux de l'empereur: les uns furent égorgés, les autres mutilés, et l'on brûla leurs livres.

Le luxe romain fit alors une conquête impor- péconvorte tante; il la dut à deux moines qui apportèrent en soie.

Europe des vers à soie \*.

On commençait à se lasser de la longueur d'un conspirarègne sans force qui achevait la ruine de l'empire, justinies. en épuisant sa vigueur pour le décorer d'un vain éclat. Quelques grands et le banquier Marcel résolurent d'assassiner l'empereur : Eusèbe, commandant les Goths auxiliaires, découvre le complot; on arrête les conjurés au moment où ils entraient dans le palais, Marcel se poignarde. Les lâches ennemis du sauveur de l'empire promettent à Sergius, l'un des conjurés, de lui faire obtenir grace, s'il dénonce, comme ses complices, Paul, Jean et Vitus, amis intimes de Bélisaire. L'empereur nomme une commission pour juger et punir les coupables. Les accusés chargent tous Bélisaire : ce grand homme n'oppose à leurs calomnies à ce sujet. qu'un noble silence; sa gloire et sa vie entière répondaient pour lui. Les juges n'osèrent pas le condamner; il fut arrêté et gardé étroitement dans sa maison : on le priva de toutes ses dignités, mais celle de son caractère le décorait plus que les vains titres dont on le dépouillait.

\* An 563.

TOME 8.

Grand dans l'adversité comme dans les trionsplies, incapable également de révolte et de faiblesse, il resta plusieurs mois prisonnier, sans murmurer contre l'ingratitude, sans fléchir le genou devant la puissance : enfin l'empereur, éclairé sur la perfidie de ses ennemis, lui rendit ses charges et sa bienveillance.

La tradition qui représente Bélisaire errant, mendiant et aveugle, est une fable inventée quelques siècles après, et reçue avidement par le vulgaire, car il cherche moins le vrai que l'extraordinairé: tout ce qui est dramatique le charme; il se plaît au récit des grandes chutes, des grands malheurs, et les supplices mêmes sont pour lui des spectacles.

Bélisaire, quelque temps après, termina ses de Belisaire jours; sa mort précèda de peu celle de Justinien. La postérité ne lui reproche que sa faiblesse pour une épouse indigne de lui. Sa gloire fut grande et sans tache; les peuples le regardaient comme leur appui, les soldats comme leur père; les barbares qu'il avait vaincus voulurent plusieurs fois lui donner des couronnes qu'il méritait et qu'il dédaigna.

> Il fut actif comme César, prudent comme Fabius, chaste comme Scipion, soumis aux lois comme Epaminondas; ses exploits, ses richesses, sa garde nombreuse, le dévouement de l'armée, l'amour du peuple, lui permettaient de prétendre à tout : sa vertu seule mit des bornes à sa fortune.

## DU BAS-EMPIRE.

Les derniers jours de Justinien s'écoulèrent de Justinien sans gloire. Egaré par l'hérésie d'Eutichès qui soutenait que le corps de Jésus-Christ était impassible, il persécuta les catholiques, et fut condamné par l'Eglise. Il mourut le 14 novembre 565, âgé de 83 ans; il en avait régné 38. Son règne, ses lois, ses conquêtes font époque dans l'histoire.

## CHAPITRE CINQUIÈME.

Justin II est élu par le sénat. — Rétablissement du consulat. —
Puissance des Lombards en Italie. — Règne d'Alboin. — Disgrâce de Narsès. — Son égarement et sa mort. — Ezarchat de Longin. — Invasion d'Alboin. — Etablissement des duchés et fiefs en Italie. — Entrée, dans Milan, d'Alboin proclame roi d'Italie. — Ambassade d'Isabule, kan des Turcs, à Cosroès. — Guerre avec les Perses. — Férocité et mort d'Alboin. — République des Lombards. — Leurs envahissemens et leur défaite. — Invasion de Cosroès. — Démence de Justin. — Tibère est nommé César. — Son sage gouvernement. — Défaite et fuite de Cosroès. — Mort de Justin.

## JUSTIN SECOND. (An 565.)

Justinien laissait après lui cinq neveux; les trois premiers, Baduaire, Marcel et Justin le curopalate, ou grand maître du palais, eurent pour mère Vigilance, sœur de Justinien: les deux autres se nommaient Justin et Justinien, fils de Germain, général fameux; l'éducation de ceux-ci faisait espérer qu'ils hériteraient de leur père.

Baduaire et Marcel montraient cette médiocrité d'esprit, cette nullité de caractère, trop ordinaire apanage des princes nes sur les marches du trône, nourris loin des hommes par l'orgueil, et amollis dès le berceau par la slatterie; l'empereur Justimen préféra, aux fils de Germain, Justin le curopalate qui leur était inférieur en mérite, mais supériour en intrigue: jeune encole, il avait su gagner la faveur de Théodora qui lui fit épouser sa nièce Sophie, princesse dont on respectait la vertu, mais qui se faisait hair par son humeur impérieuse.

Dès que l'empereur out rendu le dérnier soupir, Calliniqué, commandant de la garde, exécutant son ordre secret, convoqua au milieu de la nuit le sénat, et y conduisit Justin.

Les sénateurs se prosternèrent aux pieds de ce Justin II prince et le proclamèrent Auguste, sinsi que le le sénat. voulait le testament de Justiniem qu'on lut devant eux. Le nouvel empereur, après avoir célébré à veb poupe les obsèques de son oncle, fut couronné y ainsi que l'impératrice Sophie, pur le patriarche Jean Scholastique; il se rendit ensuite à l'Hyppordrone, harangua le peuple, lui fit, suivant l'usage, de magnifiques promesses, délivra un grand nombre de prisonniers, paya les dettes de son prédécesseur, rappela les exilés, et rétablit, par un édit, la paix dans l'Eglise.

Tout changement de maître est pour les peuples, dans les premiers momens, un repes et une source d'espérances; c'est comme un intervalle entre deux maladies: on jouit de la cessation des maux dont on se plaignait, et l'imagination trompe sur ceux de l'avenir. La joie d'une ambition satisfaite donne aux princes, qui montent sur le trône, l'apparence de la bonté; ils font partager à leurs sujets, dans leur début, le bonheur que leur âme éprouve, et leurs premiers actes sont les épanchemens d'un cœur content.

Justin se montra d'abord clément, généreux, libéral, orthodoxe, mais cet espoir d'un règne heureux fut de courte durée: bientôt le voile tomba, et Justin parut tel qu'il était, faible, irascible, avare, débauché, orgueilleux et lâche.

gagner ni l'amitié de Cosroès par sa sagesse, ni son estime par ses armes: il montra contre les tribus des Sarrasins autant de hauteur que de faiblesse: les princes des Abares lui offrirent leurs services, et lui demandèrent des récompenses; il renvoya leurs ambassadeurs avec cette insolente réponse: « Je » ferai plus pour vous que mon père, je vous donnerai une leçon qui vous apprendra à me connaître. » Les Abares prirent les armes; et le lâche empereur leur céda par crainte ce qu'il avait refusé à leur prière.

Un édit rétablit le consulat, Justin prit le titre de de consul qu'un tel prince pouvait recréer, mais non relever.

Puissance Ce fut aux fautes de Justin, à l'avarice et à l'ordes Lombards gueil de sa femme, à l'impéritie de leur politique ltalie. et à la faiblesse de leurs armes, qu'un nouveau peuple, celui des Lombards, dut sa fortune, sa grandeuf et sa puissance.

Un grand homme, Narsès, servait seul de barrière à l'Italie; une intrigue de cour, en voulant le perdre, ouvrit les Alpes aux barbares: Rome perdit une seconde fois le sceptre d'Occident, et les Lombards fondèrent en Italie un trône que, deux siècles après, le génie seul de Charlemagne put renverser.

Les Lombards étaient sortis de cette Scandinavie, pépinière féconde de hordes guerrières et de
princes conquérans; Strabon et Tacite leur attribuaient, la même origine qu'aux Suèves. Leurs
tentes couvrirent long-temps les plaines du nord
de la Germanie: après avoir porté leurs armes des
rives de l'Elhe et du Véser jusqu'à celles du Rhin,
ils inondèrent la Moravie de leurs tribus helliqueuses. La politique romaine, alors plus rusée
que forte, savait mieux diviser les barbares que les
combattre; et Justinien céda aux Lombards la
Hongrie et une partie de la Bavière et de l'Autriche, dans le dessein de les opposer aux Gépides,
les plus opiniâtres de ses ennemis.

Le nom de Lombards venait, dit-on, de l'usage qu'avaient ces peuples de porter une longue barbe et une longue javeline qui dans leur langue s'appelait barde.

Agilement fut leur premier roi; son huitième successeur, Vaccon, rendit son nom célèbre va

ses exploits. Voltaris hérita de son sceptre, et regna sous la tutelle d'Audoin qui le détrôna. L'usurpateur affermit son pouvoir par de nombreux triomphes, croyant, avec raison qu'aux yeux des peuples guerriers la gloire tient lieu de droit.

Règne d'Alboin. Il dévasta l'Illyrie, s'empara de la Dalmatie et battit les Gépides. Le fameux Alboin son fils lui succéda en 561, et feignit d'abord de se montrer l'ami des Romains dont il devait hientôt renverser la puissance : il secourut Narses contre Totila; mais la richesse et la fertilité de l'Italie lui inspirérent, ainsi qu'à ses soldats, un désir violent de s'en emparer.

Il s'était allié avec les Français, en épousant Closvinde, fille du roi Clotaire; cette princesse, par les conseils de saint Nicet, évêque de Tours, se servit de son crédit sur l'esprit de son époux pour lui faire abjurer l'arjanisme.

Le roi lombard, ayant d'exécuter ses grands desseins sur l'Italie, devait assurer sa domination dans ses propres Etats; il acheta l'alliance des Abares, en leur promettant de partager avec eux les terres de ses ennemis : fort de leur appui, il marcha contre les Gépides, pénétra jusqu'au centre de leur pays, leur livra une bataille décisive, les vainquit, massacra tous leur soldats, et réduisit tout ce peuple en esclavage. Dans ce combat sanglant Alboin tua de sa main Cunimond, roi des Gépides; et, suivant l'usage

barbare des féroces guerriers du Nord, il sit saire avec le crâne de sa victime une coupe dont il se servait dans ses longues orgies, fêtes solennelles où les guerriers scandinaves semblaient à la fois s'enivrer de sang et de vin.

Alboin, vainqueur des Gépides, trouva parmi eux un vainqueur et un vengeur. Rosemonde, fille de Cunimond, lui inspira un violent amour; il renvoya la fille de Clotaire, et, tout fumant encore du sang de animond, il contraignit sa fille à l'épouser.

Auoun crime, dans ces temps barbares, ne semblait faire tache sur un front couvert de lauriers : Alboin devint le héros des peuples du Nord; la Germanie entière célébra ses exploits, et tous les bardes chantèrent sa gloire.

Narses, qui conservait à quatre-vingt-quinze Diegrace ans la vigueur de l'esprit et du corps, était alors la seule barrière qui pût empêcher les armes d'Alboin d'arriver jusqu'à Rome. L'impératrice Sophie aplanit elle-même cet obstacle : prêtant l'oreille aux calomnies des ennemis de Narsès, et séduite par l'espoir de s'approprier les richesses du vainqueur des Goths, des Francs et des Allemands, elle détermina l'empereur à rappeler ce général, et à lui ordonner d'apporter en Orient le trésor qui se trouvait à Rome.

Narsès répondit « qu'enlever cet argent à l'Ita-» lie, c'était la priver de tout moyen de défense, » et qu'il était prêt à rendre un compte exact de » l'emploi de ces fonds. »

Les courtisans, toujours ennemis du mérite qui les blesse et de la supériorité qui les humilie, excitèrent le courroux de l'impératrice; ils lui persuadèrent que Narsès voulait se rendre indépendant en Italie. Sophie, plus femme que reine, ne voyait dans ce grand homme qu'un eunuque; animée contre lui par la haine et par le mépris, elle lui envoya une quenouille et un fuseau, avec une lettre qui ne contenait que ces mots: « Reve» nez sans délai, je vous donne la surintendance » des ouvrages de mes femmes; c'est la place qui » vous convient: il faut être homme pour avoir » le droit de manier des armes et de gouverner » des provinces. »

Narsès, furieux, dit au courrier qui lui apportait cette lettre insolente: « Pars, et annonce à » ta maîtresse que je lui file une fusée qu'elle ne » pourra jamais dévider. » On pouvait lire dans ses regards irrités que le sauveur de l'empire en était devenu l'ennemi.

Son égarement et sa mort.

Oubliant ses devoirs, entraîné par ses ressentimens, il sort brusquement de Rome, se retire à Naples, écrit au roi de Lombards, et l'invite à venir en Italie, en l'assurant que sa marche ne sera arrêtée par aucun obstacle.

Le triomphe de sa colère sur sa gloire fut court; l'honneur revint, mais trop tard, dans cette grande âme, et la rendit le théâtre d'un long et cruel combat entre la passion et les remords, entre la vengeance et le dévoir.

Enfin le désir de Voir l'ingratitude de l'empereur putile, et l'orgueil de Sophie, châtié, cède au chagrin de livrer sa patrie à l'étranger, et à la honte de terminer une vie héroïque par une trahison; il veut s'embarquer pour Constantinople, porter sa tête au Sénat, confondre ses délateurs, et se justifier avant de mourir.

Le pape Jean III le détourna de ce dessein: « Restez, dit-il, dans le pays que vous avez sauvé, » et que vous seul pouvez encore défendre. Je » pars à votre place, je plaiderai votre cause; le » peuple romain vous regrette, et déteste vos en-» nemis: demeurez au milieu de lui. Rome fut » votre trophée, qu'elle soit aujourd'hui votre » asile. »

Narsès suit ce conseil, et retourne à Rome; le peuple vole au-devant de lui, se prosterne à ses pieds, et le conjure de détourner l'orage qui le menace. Narsès écrit au roi lombard, abjure ses coupables sermens, rétracte ses funestes promesses, et presse vivement Alboin de renoncer à une agression injuste qu'il repoussera de toutes ses forces. Mais rien n'était préparé pour la défense, tout l'était pour l'attaque: Alboin, à la tête d'une nombreuse armée, sière de ses exploits, avide de carnage et de butin, n'écoute point les prières

tardives d'un ennemi affaibli par l'âge, par la disgrâce; les nouvelles qu'il reçoit du découragement de l'Italie augmentent son espoir et redoublent son ardeur. Il marche, tout fuit devant lui, et Narsès, accablé de remords, meurt en pleurant sa longue gloire, ternie par un seul égarement.

Un historien moderne (M. Lebeau), en racontant cette fin déplorable d'une si belle vie, dit avec autant de force que de raison que le plus grand crime de l'envie n'est pas de persécuter la vertu, mais de l'éteindre quelquefois, et de la forcer à se démentir et à se dégrader elle-même, en la poussant à l'extrémité.

Exarchat de Longin.

Justin envoya en Italie Longin, pour y commander sous le nom d'exarque, titre qui dura près de deux siècles dans Ravenne.

Les exarques furent revêtus d'un pouvoir presque souverain, et aussi illimité que celui des satrapes en Perse. Les despotes délèguent avec confiance la tyrannie; insensibles au besoin de poser des bornes à l'arbitraire, ils ne sentent jamais que celui d'en élever contre la liberté: il leur est égal que leurs favoris puissent abuser de leur puissance, pourvu que les peuples ne puissent pas user de leurs droits.

Longin établit sa résidence à Bavenne, qu'il garnit, ainsi que la Vénétie, de quelques vieilles légions et de beaucoup de nouvelles levées. On eût dit qu'alors le souvenir des anciens usages,

et même des anciennes dénominations, était devenu importun aux esclaves de Byzance; Longin, changeant l'antique coutume de nommer des consulaires pour commander dans les grandes cités de l'Italie, en confia la défense à des ducs.

Cet exarque ne devait son élévation qu'à la faveur; et l'empereur, gouverné par sa femme, n'opposait au plus vaillant des guerriers du Nord qu'un courtisan qui n'avait jamais combattu.

La gloire d'Alboin et les riches conquêtes qu'il Invasion offrait à l'ambition des braves, avaient réuni sous ses drapeaux une foule de Suèves, de Bavarois, de Bulgares, de Sarmates; vingt mille Saxons avec leurs familles accrurent ses forces. Après avoir cédé la Pannonie aux Abares, à condition qu'ils la lui rendraient s'il écheuait dans son entreprise, il donne le signal; ce n'est point son armée, c'est sa nation tout entière qui se lève et qui marche à sa suite; les femmes, les vieillards abandonnent sans regret leurs foyers; et tous, certains de la victoire, ne regardent plus comme leur patrie que les contrées qu'ils vont conquérir:

Rien ne les arrête: ils traversent les Alpes Juliennes, et s'emparent sans combat du Frioul, dont les habitans épouvantés fuient, croyant voir reparaître l'ombre terrible d'Attila.

Vérene, Aquilée, Trévise, Vicence, Trente, Bresse, Bergame ouvrent leurs portes; Mantoue, Padoue et Crémone montrèrent seules un cou-

rage romain : la première ne fut prise qu'un an après, les autres résistèrent avec opiniatreté, et conservèrent trente ans leur indépendance.

ment des

Alboin donna à Grasulphe, son neveu et son duchée et grand écuyer, le duché de Frioul; il en créa deux autres lorsque ses conquêtes s'étendirent. Telle fut l'origine de l'établissement des duchés et des fiefs héréditaires en Italie.

> L'issue de cette guerre ne pouvait être douteuse : d'un côté on voyait l'audace et le génie, de l'autre l'ineptie et, la mollesse; et, tandis qu'un torrent dévastateur descendait des Alpes, et se répandait avec fureur en Italie, l'imbécile Justin, au lieu de lui opposer de fortes digues, confiait à des mains mal-habiles un petit nombre de troupes sans discipline, se laissait distraire des révolutions de l'empire par les factions du cirque, et ne songeait, au moment de la chute de sa puissance en Occident, qu'à élever à grands frais dans la Grèce, dans la Thrace et dans l'Asie, des palais superbes, des églises vastes et des monumens somptueux.

Souvent, dans les drames cruels des révolutions romaines, l'âme, fatiguée par tant de scènes sanglantes, se reposait en contemplant de nobles caractères, des courages inébranlables, des vertus à la fois douces et sublimes : mais ici aucune beauté morale ne dédommage de l'horrible spectacle que présente une longue suite de crimes, de carnage, de destruction; c'est la barbarie dans sa jeunesse,

qui terrasse avec férocité la corruption dans sa décrépitude. ا د بر وروزه با

Alboin force Lodi, et Cosme à lui ouvrir leurs Entrée, dans Midul portes; il entre dans Milan, et s'y fait proclamer d'Alboin roi d'Italie. Toute la Ligurie se rend au vain- roi d'Italie. queur. Gênes et Pavie seules le repoussent, et leur résistance, qui dura trois ans, dut prouver aux autres cités d'Italie avec quelle facilité elles auraient conservé leur indépendance, si leurs murs avaient encore renfermé quelque courage romain.

Tortone, Plaisance, Parme, Reggio, Modène ne coûtèrent pas un combat au conquérant; les habitans de la Toscane et de l'Ombrie se précipitèrent au-devant de la servitude. Alboin érigea Spolette en duché: un lieutenant de Narsès, Zotton, était chargé de la désense de Bénévent; le roi lombard le corrompit, et le déshonora en le créant duc. Le général romain sacrifia ses devoirs et sa renommée à ce titre honteux.

Rome, souvent attaquée, ne fut point prise: dépourvue de guerriers, le fer ne pouvait la défendre, l'or la sauva. La lâcheté de l'empereur l'abandonnait, la prudence des papes la protégea.

Toutes les fois que les Lombards approchèrent de ses murs, les Romains les éloignèrent à force d'argent; c'était encore le temps des Brennus, ce n'était plus celui des Camille.

Ce fut ainsi que Rome et Ravenne se maintinrent dans la dépendance de l'empire d'Orient; la Calabre se défendir par sa position et par le courage de ses habitans. Bénévent et Naples reçurent le nom de seconde Lombardie.

Justin se montrait peu sensible à de si grandes pertes; ces coups éloignés semblaient entrer à peine dans le cercle étroit de ses passions: l'avarice l'occupait plus que l'ambition, un refus d'argent l'irritait plus que la perte d'une province. Il chassa d'Antioche le patriarche Anastase qui lui opposait les lois contre la simonie, et qui ne voulait pas lui vendre sa conscience.

Ambassade d'Isabule kan des Turcs, à Casroès.

Dans cet état de décadence de l'empire, on voyait successivement se former et se grossir, autour de lui, les élémens des puissances qui devaient un jour s'élever sur ses ruines. Les Turcs envahirent le Turquestan, la grande Bucharie et la Sogdiane : les Sogdiens implorèrent la protection du roi de Perse; de son côté, le kan des Turcs envoya des ambassadeurs à Cosroès, qui les fit empoisonner. Le kan, brûlant de se venger, rechercha l'alliance de Justin.

Zemarque, comte d'Orient, envoyé par Justin dans le camp des Turcs \*, fit connaître, par le récit de son voyage, le singulier mélange de barbarie et de magnificence qui régnait alors dans les mœurs de ces guerriers orgueilleux et sauvages. Quand l'ambassadeur parut, avant de le présenter au prince, on l'encensa, non pour l'honorer, mais

<sup>\*</sup> An 571.

pour le purifier. Le kan Isabule reçut le général romain sous une vaste tente de soie : il était assis sur un trône d'or, monté sur deux roues, et auquel on avait attaché un superbe coursier; trône digne d'une nation errante et d'un prince conquérant.

Zémarque reçut pour présent une belle Circassienne. Isabule marcha contre les Huns, les battit, et s'avança jusqu'à Samarcande; mais Cosroès, étant venu camper près de lui, lui proposa la paix, l'obtint, et épousa l'une de ses filles. Les Turcs se retirèrent dans la petite Bucharie.

L'empereur, abandonné par eux, se trouva seul Guerre avec en guerre contre les Perses. L'Arménie l'appelait à son secours. Justin, toujours arrogant lorsqu'il déclarait la guerre, toujours timide quand il fallait la soutenir, se vanta d'abattre l'orgueil de Cosroès, et de délivrer la Perse d'un tyran; l'effet répondit peu à ses menaces. Un de ses parens, Marcien, fut chargé du commandement de l'armée: ses exploits se bornèrent à quelques dégâts sur les frontières de Perse.

Pendant qu'il faisait ce faible usage des forces rérocité de l'Orient, Alboin affermissait en Italie sa domi- d'Alboin. nation, et réparait par la douceur de son gouvernement les maux dont sa conquête avait d'abord accablé les peuples. Sa politique se montrait clémente et sage, mais ses mœurs étaient barbares; il est plus difficile et plus rare de se vaincre soimême que ses ennemis. Le conquétant de l'Italie périt victime d'une vengeance infâme, mais provoquée par sa férocité. Au milieu d'un grand fest in qu'il donnait à Vérane, il se fit apperter la fatale coupe où le crâne du roi des Gépides, orné d'or, semblait donner au vin qui le remplissoit l'apparence du sang jadis répandu i sa raison étant troublée par l'ivresse, il ordonne à Rosamonde de boire dans ce vase horrible, c'était lui commander le parricide. Cédant à la tenreur, elle jura de venger son père en immoleme son épons.

Elmige, son écuyer, jouissait de sa faveur et de sa confiance; elle le consulte sur le moyen d'accomplir son dessein barbare. Elmige lui canseille de faire porter et coup fatel par le plus audecieux, le plus fort et le plus vaillant des guerriers lombards: on le nommait Péridée; ochui-ci refuse de prêter son bras au crime, mais l'artifice arracha de lui le consentement que n'avaient pu obtenir les prières.

Il était amoureux d'une des semmes de la cour de la reine: Rosamonde engagea cette semme à donner la nuit un rendez-vous à son amant. Au milieu des ténèbres, la reine prit sa place; et lorsque Péridée, trompé par l'obscurité, teut ainsi attenté involontairement à l'honneur du roi, l'audacieuse reine, se saisant connaître, lui dit: « Chroi» sis à présent entre le trône et l'échasaud, il

» n'est plus d'autre parti pour toi; tu dois tuer » Alboin, ou mourir. »

Péridée promit d'accomplir ses vœux. Le lendemain, au moment où le roi des Lombards, fatigué de la chaleur du jour, s'était jeté sur son lit, Rosamonde approche de son époux, lie son épée dans le fourreau, écarte les domestiques qui auraient pu le défendre, et introduit dans l'appartement Péridée qui plonge son glaive dans le sein du monarque.

Alboin s'éveible, saisit son épée, fait de vains efforts pour la tirer, s'empare d'une escabelle, se défend avec intrépidité contre son assassin, et tombe enfin baigné dans son sang aux pieds de son implacable épouse \*. Il avait régné en Italie près de quatre ans. Les vainqueurs célébrèrent sa gloire par leurs chants, et les vaincus par leurs larmes.

Elmige et Péridée croyaient que le pouvoir suprême serait la récompense de leur crime; mais tous les Lombards indignés demandèrent à grands cris leur châtiment: poursuivis par la haine publique, ils se dérobèrent à la mort par une prompte fuite, et se sauvèrent à Ravenne, ainsi que la reine Rosamonde et sa fille Alswinde, qui emportèrent avec elles les trésors du roi.

Péridée n'avait recueilli de son forfait que la honte, et les coupables plaisirs d'une quit d'érreur

<sup>\*</sup> An 573.

Rosamonde épousa Elmige qui devint bientôt, à son tour, victime de cette femme atroce: mais il sut au moins la punir, et l'entraîner dans l'abîme qu'elle ouvrait sous ses pas.

L'exarque Longin, séduit par la beauté de la reine, et peut-être encore plus épris de ses immenses richesses, lui avait promis de se marier avec elle, si elle rompait le nœud qui l'unissait à son nouvel époux. L'infâme Rosamonde, habituée au crime, présente à Elmige une coupe empoisonnée; dès qu'il a bu une partie du fatal breuvage, la violente douleur qui déchire son sein ne hui laisse aucun doute sur le forfait et sur son auteur : furieux, il tire son glaive et force la reine à vider la funeste coupe; peu d'instans après tous deux meurent, ayant ainsi mutuellement expié leur crime et vengé la mort du roi des Lombards. Les trésors de Rosamonde consolèrent Longin de sa perte.

L'exarque fit partir pour Constantinople la princesse Alswinde et Péridée. Celui-ci, croyant s'attirer l'estime de la cour d'Orient par sa force prodigieuse, combattit devant l'empereur contre un énorme lion; il sortit victorieux de cette lutte, et tua le monstre. Justin admira sa force, mais punit son crime et fit crever les yeux du meurtrier d'Alboin.

Péridée jura de se venger. Lorsque sa blessure fut guérie, il se rendit au palais sous prétexte de révéler au prince des secrèts importans, et cacha sous sa robe deux poignards. Justin, soupconnant sa perfidie, le fit introduire par deux patrices chargés de le surveiller; cette précaution enlevant à Péridée tout moyen d'exécuter son projet, il n'écoute plus que son désespoir, il poignarde les deux patrices, et tombe avec eux sous les coups de la garde qui les suivait.

Après la mort d'Alboin, les Lomberds éleve- Republique rent au trône un guerrier vaillant, nommé Cleph. bards. Il était païen, avare et sanguinaire. Rimmi tomba sous ses armes; il bâtit la ville d'Imola. Après dixhuit mois de règne, un de ses domestiques l'assassina. Il avait fait hair à ses sujets non seulement le roi, mais la royauté: les Lombards choisirent pour les gouverner trente-six dues, souveirains chacun dans leurs duchés; ces dues confièrent le gouvernement des grandes villes à des comtes, et celui des bourgs à des châtelains. On put juger, par l'essai de cette étrange république su du sort qu'auraient éprouvé partout les peuples, s'ils m'avaient pas cherché et trouvé; un refuge, auprès du trône, contre cette tyramie à plusieurs têtel, contre 

Alboin avait comprimé les yainqueurs et protégé les vaincus; l'olygarchie se livra sans freima la plus dévorante rapacité; elle déponille les riches des servit les pauvres; villes, forteresses, monistères, bourgs, campagnes, tout devint la proie de catta hydre : tout fut ruiné; dépeuplé. L'Italie, dit saint Grégoire, repsemblait alors à un repaire de bétes féroces :

Lenrs envahissemens et leur défaite.

....Co gouvernement aharchique dura dix ans. Les ducs, après s'être déchirés mutuellement, réunirenolleurs armes pour s'agrandir aux dépens des pers voisins; ils envahirent la Savoie, le Dauphiné, la Bourgogne, et défirent une armée française commandée par Amée, que l'empereur d'Orient avait décoré du titre de patrice. Mais ils ne purent fixer lla fortune dont ils abusaient. Comme ils se livraient aux débanches, à tous les genres de licence, et se retiraient charges d'uni immense butin in Mummol, général du rein Comran ; les suspeit près d'Embrun et les taille en plèces. Ce fut dans cette bataille que Salone di Sagittaire, évêques Bon d'Embrun et l'autre de Capi, plus dignes de polter de glave que la croix, combattirentiau premier rang des Français, et se signalevent par des exploits qui lirent plus d'hondeur à leur vaillance qu'à leur religion: per de la leur religion: ni Après cette défaite ples Lombards paffaiblis par le départ des Saxons leurs alliés , répassèrent les Alpes. Un prince français; Chramne, les poursujvit surayages dai Lombardie. hvis sinned . suffendant de temps les dues de Spoletie et de Bénévent étendaient leur domination aux dépens du territoire romain. Le pape Benoît, he se bornunt pas comme ses prédécesseurs à protèger

Rome par des prières et par des négociations? commença à jouer le rèle de prince qu'abandonnaient les empereurs. Il combattit les Rombards. leskdent, et survéeut peu de temps à ses victoires. Pélage Melui sporéda.

Les vices et la faiblesse du caractère de Justin adraient donduit l'empirei à sa perte; houreuse! ment l'excès de mal amena le remède. Délà Cosroes, franchissanti le Tigre, parcouvait la Syrie en vainqueur; Acace, Magnus, genéraux sans taldus, nominiés par les favoris, n'avaient partisur les champs de bataille que pour faire Abandonnant Dara, Apamée, aux armes des Perses, ils s'étaient sauvés insque sous les remparts d'Antioche. Les Abures, d'un autre côté, attaquaient! les Grecs. Tibère de seul espoir alors des armées nomeines, se vit obligé, par la lacheté de ses traines, de se retirer et de demander la paix aux .. ....

ur Lempereur acheta des Perses, au prix de quarante-cinq mille pièces d'or, une d'ève courte de l'obsteuse, Telle était la situation de l'empire ; larsqu'il fut santé par l'accident le plus imprévu.

of Justing tourmenté par la goutte, tombe en Démence démence ; il remplit les prisons d'innocentes tica times pjure qu'il ne fera grâce à ancun accusé, fait battre de verges son frère Baduaire, et ne sort de

Ap, 575.

ses accès de fureur que pour retomber dans ceux de la crainte et de l'abattement.

Tibéro est nommé César, L'impératrice Sophie, profitant de l'un de ses intervalles de raison, détermina sen éponx à donner le titre de César à Tibère. Ce général, né en Thrace, était universellement respecté: il se montrait, à la fois brave et prudent, doux et ferme, juste, et généreux, pieux et tolérant. Il commandait la garde; son mérite lui aurait assuré les suffrages du peuple et de l'armée; de plus frivoles avantages lui valurent le choix de Sophie: il l'avait charmée par sa beauté, et elle espérait, après la mort de l'empereur, partager le trône avec lui, Justin obéit à sa famme, convoqua le sénat et

Justin obcit à sa famme, convoqua le sénat et le clergé, revêtit en lour présence Tibère de la pourpre, ajouta à ton nom celui de Constantin, et lui parla, dit on, en ces termes: «Ce n'est pas moi » qui vous conronne, c'est Dieu; honorez l'un- » pératrice; jusqu'à présent elle était votre sou- »; veraine, aujourd'hui elle est votre mère; épar- » gnez le sang de vos sujets; je leur sins devenu » odieux, ne me nessemblez pas; j'étais faible et » j'en suis puni. Jésus-Christ punira davantage

» ceux qui m'ont trompé par leurs conseils. Soiu gnez vos soldats ; fermez votre oreille aux délà-

m teurs; méfiez-vous des courtisans; laissez les

»! riches jouir de leurs biens, et servez-vous des

» vôtres pour soulager les pauvres. »

Presque toujours les paroles des mauvais rois

mourans contiennent d'excellentes leçous pour leurs successeurs; un repentir tardif leur montre et leur dicte la vérité.

Depuis ce moment, Tibère régna sous le nom son goude Justin, et, sous sa main ferme, l'empire, qui tombait, se releva. Le trésor se remplit par l'économie, l'armée reprit sa force par la discipline; il obtint par ses négociations une paix' momentanée avec Cosroès, et profita de ce repos pour envoyer des secours à Rome contre les Lombards.

Trois ans après, les Perses reprennent les armes. Mais le nouveau César avaiteu le temps de se pré cosross. parer à soutenir la guerre. Justinien, général expérimenté, à la tête de cent cinquante mille hommes, marche contre le roi de Perse et lui livre bataille près de Mélitimne \* Cosroès enfonce d'abord l'aile droite des Romains; mais pendant ce temps Justinien, ayant renversé le centre des Perses et vaincu leur cavalerie, pénètre dans le camp ennemi et s'empare de la tente du roi. Cosroès, qui s'était cru triomphant, voyant ce désastre, se décourage et prend la fuite; une partie de son armée périt sous le fer des Romains, l'autre se nova dans l'Euphrate. Le roi, désespéré, immortalisa sa honte et la victoire de Justinien par un édit qui défendait aux rois de Perse de mar-

<sup>\*</sup> An 576.

cher à la tôte de leurs armées, quand elles auraient à combattre les Romains.

La capitale, qui naguere se voyait condamnée à payer lâchement des tributs aux Rerses, aux Turcs, aux Abares, deviat tout à coup un théâtre de triomphe; Tibère, renouvelant les antiques solennités, montra en pompe aux yeux du peuple vingt-quatre éléphans, pris à Mélitimue, et les nombreux trophées enlevés dans le camp des Perses.

Le nouveau César joignait la modération à la force : des que Justinien vainqueur eut franchi l'Euphrate et le Tigre, satisfait d'avoir fait reparaître glorieusement les aigles romaines aux le territoire de la Perse, il accorda la paix à Gostoès,

On se rendit réciproquement les conquêtes et les prisonniers. La mauvaise foi de Casroès rompit promptement ce traité. Un de ses généraux, profitant d'une faute de Justinien, avait surpris un corps romain en Arménie; ce faible avantage fit renaître dans le cœur du roi de Perse Lapoir de réparer sa défaite; il reprit les ermes : Justinien fut rappelé, Maurice le remplaça.

Le premier mérite des bons princes est celui de bien choisir. Maurise, né en Cappadoce, était d'origine romains ; il se distinguait par une valeur froide, un esprit juste, un caractère l'emme et par des mœurs austères. Partisan zélé de la discipline antique, il la fit revivre, lui dut de grands

succès, battit en plusieurs rencontres les Perses, et repeupla l'île de Chypre, en y portant dix mille prisonniers.

Au milieu des orages de la guerre, l'empire d'Orlent commençait à jouir d'un repos et d'une prospérité depuis long-temps inconnus; il n'avait plus à craindre ni l'invasion de l'étranger, ni les concussions des gouverneurs, ni la rapacité du fisc; Tibère gouvernait le peuple en père de famille; il répandait partout des bienfaits, des consolations et des secours. Sophie lui reprochait ses largesses; mais l'ordre et l'économie remplaçaient si bien le vide apparent dont la générosité du prince semblait menacer la caisse publique, qu'on crut généralement dans l'empire qu'il avait trouvé un trésor.

Justin finissait alors sa triste carrière \*. Comme Tibere est il se sentait près de sa fin, il proclama Tibère em empereur en présence du sénat et du clergé, et le fit couronner par le patriarche Eutychius. Peu de Mort temps après il mourut; il avait régné près de treize, de Justinans. Sa seule action louable fut l'adoption de

\* An 578.

## CHAPITRE SIXIÈME.

Mariage de Tibère II et d'Anastasie. — Conspiration de Sophie contre Tibère. — Magnanimité de Tibère pour les conjurés. — Paix dans l'Eglise. — Mort de Cosroès. — Règne d'Hormisdas. — Victoires sur les Perses. — Maurice, général, est nommé César. — Discours de Tibère. — Maurice est couronné. — Mort de Tibère.

## TIBÈRE SECOND, DIT CONSTANTIN.

(Am 578.)

La mort de Justin faisait renaître l'espérance dans l'empire, et remplissait surtout de joie sa veuve, l'ambitieuse Sophie; elle se croyait certaine de conserver le trône et de le partager avec le prince qui lui devait son élévation: mais Tibère n'avait feint de condescendre à ses vœux que pour parvenir au pouvoir suprême, et il avait trompé sans scrupule cette femme perfide et hautaine, à laquelle Justin avait dû ses fautes, Narsès sa chute, l'Italie sa perte.

Mariago de Tibére II ct d'Anas- peuple le salue avec de vives acclamations, et detasic.

Le nouvel empereur se présente au cirque; le d'Anas- peuple le salue avec de vives acclamations, et demande à grands cris qu'il lui montre l'impératrice.

Déjà Sophie s'avance remplie d'orgueil pour re-

cevoir à la fois la couronne impériale et celle de l'hymen; tout à coup elle voit paraître une jeune et belle Greeque, suivie de deux enfans, fruits d'un hymen caché; on la nommait Anastasie. Tibère l'embrasse, la couronne, et jette de l'argent à la multitude qui éclate en transports de joie. Sophie se retire furieuse et consternée; en conspiravain Tibère, pour la dédommager et l'adoucir, lui phie contro conserve le rang impérial, lui donne un magnifique palais, prodigue pour elle les plus grands honneurs; l'amour et l'ambition trompés s'offensent du respect, et regardent la reconnaissance comme un outrage; elle jure sa perte, et séduit le général Justinien, en lui promettant son appui pour l'élever au trône.

Tibère s'éloigne quelques jours de Constantinople; Justinien, Sophie et leurs complices cherchent à corrompre la garde; l'empereur découvre Magnanile complot, revient dans la capitale, fait arrêter bere pour Sophie. l'enferme, s'empare de ses trésors, et laisse aux conjurés le temps de fuir. Car ce prince, aussi humain que courageux, avait horreur de répandre le sang, même celui de ses ennemis les plus dangereux.

Justinien, frappé de cette grandeur d'âme et pressé par le repentir, vient trouver l'empereur, avoue son crime et attend son arrêt; Tibère borne sa vengeance à quelques reproches : « J'aime » mieux, lui dit-il, conserver à l'empire un n habile général, que servir mon propre intérêt n en me défaisant d'un ennemi. Ja vous rends n vos charges, vog biens, et na vous demande en n retour que votre amitié. n

Que ne devait-ou pas attendre d'un règne qui s'annonçait par taut de vertus? Tibère sans doute, eût égalé les plus grands empeneurs, s'il eût trouvé un peuple moins corrompu, un trône moins ébranlé, une armée trouss affaiblie. Son habileté suppléa, autant qu'il était possible, à la force qui lui manquait; ne pouvant envoyer que peu de troupes en Italie, il opposa les Français aux Lombards; Chilpéric rechercha son alliance, et lui envoya des ambassadeurs chargés de magnifiques présens, parmi lesquels on distinguait un plat d'or de cinquante livres.

Paix dans l'église

Depuis long-temps la division régnait dans l'Église; les patriarches de Constantinople voulaient que leur siège s'élevât au-dessus de celui de Rome, et que la nouvelle capitale de l'empire devint la métropole de la religion. Tibère termina cette longue querelle, et se déclara pour le pape contre le patriarche. La paix de l'Église se maintint tant qu'il régna.

Comme toutes les forces romaines étaient alors occupées contre les Perses, les Esclavons envahirent la Thrace; Tibère se servit habilement du crédit qu'il avait acquis sur l'esprit de Bogan,

roi des Aberes superir élètemes des Frontières ces féroces guerriers.

Cosroes ne pouvait se consoliér de ses défaites; il mourut de chagrin d'avoir été vaineu à Mélidinne : ce devers éditique l'éclait d'un règne de quarante-huit ans . Hommidas lei succéde; l'orgueil et la paressé de ce jeune monarque lui firent sessiment re bouncomp de fautes, et lui attirérent un grand nombre d'enniemis : on vaconte que son gouverneur lui ayant souvent reproché son indolence, le prince aposta des hommes qui l'attaquivent un point du jour, et le dépouillérent lorsqu'il se rendait au palais; le roi, en le voyant, sui dista a Voilà ce que vant l'activités vous auriez m sixité oute fatala remonture, si vous étiez resté
» couché plus tard. »

Diana

n. n'aurais point trouvé ces voleus sur ma route » si je m'étais levé plus matin qu'eux. »

La présomption est presque toujours la compagne de l'incapacité. Hormisdas refusa la paix que lui offrit Tibère, et jura de ne jamais rendre aux Romains Nysibe ni Dara.

Maurice, dont le courage égalait l'habileté, sut vietoires envoyé par l'empereur contre lui, ravagea la ses. Médie, remporta sur les Perses une victoire signalée près de Callinique, et s'empara de la Mésopotamie.

<sup>\*</sup> At 579.

Gennadius, exarque d'Afrique, combattit et défit les Maures. Ses triomphes et la prospérité du règne de Tibère ne furent troublés que par une invasion des Turcs, qui s'emparèrent de la Chersonèse taurique, et par un soulèvement des Abares, qui prirent Sirmium.

La vigueur du caractère de l'empereur ne pouvait rajeunir celle d'un empire assailli de tous côtés par les barbares, dans lequel on trouvait plus de moines que de soldats. Comment relever une nation corrompue qui ne s'enflammait plus que pour les disputes de sectes et pour les jeux du cirque?

L'esprit tolérant de Tibère ne pouvait rainener à la raison le fanatisme des peuples; et, sous le plus doux des princes, on vit, malgré ses ordres, les habitans d'Antioche livrer à la torture et brûler vif un magistrat soupçonné de professer secrètement le religion païenne.

Les Perses \*, réunissant toutes leurs forces, livrèrent, sous les murs de Constantine, une grande bataille aux Romains. La victoire de l'armée impériale fut complète; le général des Perses, Tamchosroès, ne voulant pas survivre à sa défaite, se précipita dans les rangs des légions, et illustra sa mort par son courage.

L'empereur et le sénat décernèrent à Maurice les honneurs du triomphe.

<sup>\*</sup> An 581.

La fortune semblait voir aven poineme le trône Maurice, d'Orient an prince digne de le relever. La santé nommé code Tibère s'affaiblissait chaque jour; une lente phthisie consumait ses forces; il n'avait point de fils; craignant pour l'Etat les troubles qui suivraient sa mort, il nomma Maurice Césan \*, et lui fit épouser Constantine sa fille atnée. La seconde, nommée Charito, fut mariée au patrice Germain, le plus distingué de tops les sénateurs.

Les dernières paroles de Tibère répondirent à la Discours sagesse de ses actions; ayant rassemblé le sénat et

le clargé, il leur tint ce discours : « Je crois en-

». Lu as pris soin de ma prospérité pendant

" ton regna, c'est eneque ten devoir de l'aseu-

n rer quand tu ne serae plus. J'obéis à sa voix ;

» je vais paraître aux pieds de ce tribunal sévère,

» devant qui le monarque et les sujets sont égaux.

» Si je ne choisis pas pour successeur la citoyen le

» plus vertueux, je répondrai de ses actions : les

» crimes de mon héritier seront les miens.

» Comme je présère l'empire à ma samille,

n loin de vous choisir un prince parmi mes pa-

» rens, j'ai cherché, parmi vous tous, un honme

» dont le mérite fût supérieur au mien: la sagesse

" divine me l'a montré, il est au milieu de cette

» assemblée; c'est le vanqueur de vos ennemis,

<sup>\*</sup> An 582.

» c'est celui qui a relevé la gloire romaine et » abattu l'orgueil des Perses ; c'est à la fois l'épée » et le bouclier de l'empire. Régnez, Maurice ; ne » trompez point monattente; que votre oreille soit » ouverte à la vérité et fermée à la flatterie. Placez » la justice sur le trône, près de vous ; songez que » la pourpre perd son éclat quand elle ne couvre » que des vices; cette pourpre même a, dans sa » couleur, je ne sais quoi d'austère et de lugubre, » qui doit vous avertir que les plaisirs s'éloignent » du trône, et qu'un prince, assiégé de chagrins, ne » peut compter sur le repos dont il doit faire jouir » ses sujets. La force d'un sceptre n'est destinée » qu'à servir d'appui aux peuples; dévouez-vous » à leur bonheur; un bon prince ne doit regar-» der la souveraineté que comme une brillante » servitude.

» Soyez à la fois sévère et doux, confiant et » circonspect; que l'utilité publique soit le seul » motif et la seule mesure des châtimens, et le » mérite le seul titre aux récompenses: je vous » parle comme un père à son fils. Ce n'est pas à » moi que vous répondrez un jour, mais à un juge » incorruptible, devant lequel s'évanouit l'éclat » de toutes les grandeurs. Régnez, Maurice; que » vos trophées soient l'ornement de mon tom-» beau, et vos vertus mon éloge funèbre. »

Maurice Ces paroles touchantes attendrirent tous les asest conronsistans; à peine l'empereur put recueillir assez de forces pour accomplir ce dernier acte de son pouvoir, et placer sa couronne sur la tête de Maurice. Le lendemain il expira \*; ce règne si court excita de longs regrets: depuis le grand Théodose, aucun prince ne fit couler tant de larmes, et ne fut accompagné au tombeau par un deuil plus général et plus sincère.

Mort e Tib<del>ère</del>.

<sup>\*</sup> An 582.

## CHAPITRE SEPTIÈME.

Portrait de Maurice. - Son gouvernement. - Guerre avec le Persei - Revolutions en Orient. - Revolution en Italia. Appellie de lecellation du pape Grégoire. -- Guerre avet les Lombards. - Révolte contre Maurice, - Députation de l'arrade. - Caractère de Phocas, un des députés. - Phocas est élu géneral. - Puite de Maurice. - Phocas est empereur. - Mort de Maurice et de ses fils.

## MAURICE. (An 582.)

Portrait Maurice, en montant sur le trône, ajquta, par reconnaissance. le nom de Tibère au sien; ce prince semblait né pour commander: il était conrageux avec prudence, sayant sans vanité, grave sans hauteur, juste et clément, laborieux et sobres

Le temps nous a conservé un traité qu'il avait composé sur l'art militaire. Son économie maintint l'ordre dans les finances; mais une vertu portée à l'excès se change en vice; l'économie de l'empereur devint avarice, ternit sa gloire , let fut la cause de sa perte.

La justice, la sagesse et la clémence signalèrent les premiers actes de son administration; il "déli+ vra ses sujets du poids de quelques impôts, cva ...

Son père, nommé Paul, était un homme vertueux mais sans capacité, il le fit venir à sa cour, Je traita avec respect, et ne lui donna aucune, part au gouvernement. Alamunder, général ambitique, avait trahi Tibère à la bataille de Callinique, dans, l'espoir de le perdre et de le remplacer. Il attendait avec crainte son arrêt, et reçut sa grâce.

Pierre, frère de l'empereur, montrait des talenss la faveur l'avait élevé au rang de curopalate : Maurice, en le nommant maître de la milice et duc de Thrace, accorda ces dignités plutôt à son mérite qu'à sa naissance.

L'empire était en guerre permanente contre la Cuerre Perse; Mystacon commandait les Romains. Il livra bataille à l'ennemi; son premier choc l'enfonça, mais une trahison lui enleva la victoire. Curs officier grec, qui était à la tête de l'aile droite, n'exécuta point les ordres de son général. Les Perses profitèrent de son inaction, et gagnèrent la bataille. Philippique, envoyé par Maurice pour réparer cet affront, ramina le courage des Romains. Secondé par Héraclius, chef habile ( père de celui qui monte depuis sur le trône d'Orient), il rencontra les Perses près de Solacon, les défit complétement, et détruisit la moitié de leur arniée.

Cet Héraclius, respecté par l'Eglise comme par l'armée, joignait une extrême piété à une grande bravoure. Il portait, dit-on, l'image de Jésus Christ au bout de sa lance; et, avant de vaincre à Solacon, il répandit des larmes sur le song qu'on allait verser.

Dans cette bataille, l'infanterie, depuis longtemps negligée, décida la victoire. La cavalerie ne servit qu'à la compléter.

Il n'est rien d'aussi varie que le cœur de l'homme: on lui voit souvent la légèreté de l'air et l'inconstance de la fortune; le même Philippique, dont l'intrépide courage venait de froudroyer les Perses, peu de temps après, frappé de terreur à la vue d'un corps nombreux de paysans armés, prend la fuite, et laisse son camp ouvert à l'en-

prend la fuite, et laisse son camp ouvert à l'ennemi, qui le livre au pillage; mais il ne tarda pas à réparer sa honte: reprenant l'offensive, il dévasta la Perse. Maurice cependant ne lui rendit pas sa confiance; il nomma Prisque pour le remplacer. Ce général justifia le choix de l'empereur par quelques succès: on l'envoya ensuite combattre les Abares.

Son successeur Commentiol vainquit les Perses près de Nysibe, et dut une grande partie de ce triomphe au courage de Germain et à l'habileté de son lieutenant Héraclius.

Révalutions en Orient. La Perse était à la fois attaquée par les Romains et par les Turcs. Le roi Hormisdas était hai par ses sujets et inéprisé par ses ennemis. Il perdit le trône par la même faute qui avait fait perdre l'Italié à Justin.

Les homines pardonnent l'oppression plutôt que Tinjure. Sophie, en insultant Narsès, avait fondé la puissance des Lombards. Hormisdas, jaloux de Varane, le plus habile de ses généraux, qui venait de remporter d'éclatantes victoires sur les Turcs, prit l'occasion d'un léger échec pour le destituer; il lui écrivit une lettre outrageante, et lui envoya une robe de femme. Varane exhale son courroux en menaces; le roi donne à un ofcier l'ordre de l'arrêter: le général jette cet officier dans les fers, et le fait écraser à ses yeux sous les pieds d'un éléphant.

L'armée de Varane se soulève en sa faveur. Celle qui combattait les Romains embrasse sa cause, la révolte s'étend; le roi, qui s'était rendu odieux par ses cruautés, reconnaît la faiblesse d'un pouvoir qui n'est fondé que sur la crainte; il ne trouve plus de défenseurs, les rebelles s'avancent contre la capitale; un prince du sang royal, Bendoes, gémissait au fond d'un cachot; le peuple rompt ses chaînes; à la tête de la garde il entre dans le palais. Le tyran, qui n'avait plus d'amis, de sujets ni de soldats, croyait encore régner, parce qu'il était assis sur son trône, entouré de quelques courtisans. Il leur ordonne d'arrêter le rebelle; tous les flatteurs passent sans honte du côté de Bendoès qu'ils insultaient la veille; ils se jettent sur le monarque, le renversent du trône et l'enferment dans une obscure prison.

Cosroès, fils du roi, veut fuir; Bendoès l'arrête, le rassure et lui donne le sceptre. Cependant Hormisdas, honorant son malheur par quelque audace,

convoque dans son cachot les grands de l'empire; étonnés de cet, ordre ils obéissent : le roi leur parle avec éloquence, non pour reprendre son pouvoir, mais pour le transmeture au plus jeune de ses fils, dont il vante les vertus : « Mon sort » est terminé, dit-il, le vôtre seul m'occupe; j'ai n donné le jour à un monstre, c'est celui que les » rebelles couronnent : s'il règne sur vous, vous » serez tous ses victimes. » Ge discours ébranle les assistans; la chaleur entraîne une partie des suffrages; Bendoès réplique avec feu, révelle les ressentinuens, rallume la haine, excite h fureur; on égorge aux pieds du monarque le jeune prince qu'il désignant pour lai succéder. Cet borrible spectacle fut le dernier qui frappa la vue de ce père informané : les rebelles ha creverent ies yeux. :

Cosroès, justifiant la prédiction d'Honnisdas, commence son règne par un parricide; ajorant l'hypocrisie à la craauté, il ordonne d'abord de traiter son père en roi, de le servir en vaisselle d'or, et ensuite il le livra mux bourreaux qui l'assassinèrent.

Varane refusa de se soumeure na mouveau rei, et répondit avec mépris à ses lettres : au lieu de hi donner les titres dus à la majesté voyale, 'il se servit de ces mots insolens : tou imbécillité, tou impulence.

Corroes marche contre lui, le combat, est

vainou, et prend la filite; abandonné de tous ses soldats, il se sauva sur le territoire romain, et implora l'appui de Maurice.

La justice et l'humanté auraient du rejeter ses prières, et livrer ce monstre à ses emmens; mais la pulitique se sépare trop souvent de la morale, et sacrifie des intérêts éternels à des calculs de virconstances.

L'empereur donna des troupes à Cosroès, qui repussa l'Euphrate, et reparut dans ses Etats à la tête des Romains. Déndoès et la plus grande purite des grands vincent le réjoindre.

Bientôt il se trouva en présence de ses ememis; ses fortes se montaient à soixante mille hommes, celles de Varane à quarante : la bataille eut fien près de Balarath; l'impétueux Varane enfonça d'abord les troupes du roi de Perse; mais Narsès, qui commandait les Romains auxiliaires, rétablit le combat, mit les Perses en déroute; et s'empara de leur camp. Varane disparut; depuis sa défaite on n'entendit plus parler de loi.

Names retablit Coscrés sur son trêne, et lin consella, en le quittant, de ne jamais oublier qu'il devait aux Romains la vie et l'empire.

Cosroès promit d'embrasser la religion chrétienne, mais il ne voulut ou n'esa pas quitter celle des Mages; cependant, au mépris de leurs lois, il épousa une nommée Sira.

:Ces revolutions dans #Orient firent jour Ilem-

pire grec d'un long repos, et les Romains, tant de fois vaincus par les Perses, regagnant alors tout le terrain qu'ils avaient perdu, rentrèrent dans leurs anciennes limites, et devinrent les arbitres, les protecteurs et presque les maîtres de ce trône ennemi, qui depuis si long-temps était l'objet de leur jalousie et de leur effroi.

Révolution en Italie.

A peu près à la même époque une autre révolution éclata en Italie; les Lombards, fatigués de l'anarchie républicaine, élurent Cleph II pour roi; revêtu du pouvoir suprême, il laissa aux ducs leurs gouvernemens et une grande autorité sur leurs vassaux. Il faut chercher dans ses lois l'origine de cette jurisprudence féodale si chère aux grands, si redoutable aux princes, si oppressive pour les peuples, qui prolongea la tyrannie en l'organisant, et régularisa pour ainsi dire le chaos. Tout l'Occident adopta cette législation barbare, dont quinze siècles après on garde encore de douloureux souvenirs.

Autaris, successeur de Cleph, pendant un règne de six ans, maintint assez sermement la justice, rétablit la sûreté publique, et adoucit la férocité des Lombards. Mais il ne combattit point les progrès de l'ignorance qui continuait à répandre sur l'Europe un voile de ténèbres.

L'empire d'Orient était plus riche que guerrier. Au défaut d'armes, Maurice, pour défendre ce qui lui restait de possessions en Italie, acheta l'alliance des Français; cinquante mille pièces d'or envoyées par lui à Childebert déterminerent ce prince à franchir les Alpes. Autaris lui en donna treme mille pour les repasser, et battit ensuite les troupes de l'exarque de Ravenne.

En 590, le pape Pélage étant mort, la fortune, instillation qui voulait que Rome, après avoir été la capitale du peuple-roi, devint celle du monde chrétien; plaça sur le siège pontifical un grand homme, Grégoire. Ce pape, qui devait illustrer la chaire de Saint-Pierre, luttant d'abord contre sa destinée, voulut se dérober à son élévation, résista au clergé, s'opposa aux vœux du peuple, conjura Maurice de ne pas confirmer sa nomination, et chercha au fond des cavernes un asile contre les grandeurs qui le poursuivaient.

Plus il montrait d'éloignement pour le pouvoir, plus il en parut digne; l'empéreur, les grands, le clergé, le peuple persistèrent dans leur choix; on découvrit la retraite de Grégoire, on le remena malgré lui à Rome, on triompha de sa résistance, et il fut installé sur le siège du prince des apôtres.

L'activité, la prévoyance, la fermeté caractérisèrent son administration. Il maintint la foi, réchauffa le zèle, secourut les pauvres, garantit le peuple de la disette, et inspira un grand respect aux barbares; mais il combattit les schismatiques avec une ardeur si excessive, que l'empereur crut nécessaire de l'exhorter à calmer son zèle. De son côté le pape reprochait à Maurice de ne pas réprimer avec assez de sévérité les concussions des exarques d'Italie et d'Afrique,

On trouvait généralement alors que Maurice montrait la donceur d'un pape, et Grégoire la fierté d'un empereur.

Guerro avez : èsa: Lombards:

Les Français, réunis de nouvestuant Romains, attaquèrent avec succès les Lombards. Regge » Parme, Plaisance et le dup de Frieul se soumirent pessagèrement à l'empereur. Mais la politique des successeurs de Clovis, loin de vouloir établit l'ordine en Italia, n'avait pour but que d'y prolonger la guerre, d'y fomenter la discorde et d'en profiser.

Par la médiation de Gontran, Childebert conclut secrètement la paix avec Autaris. Sa défection fit perdre aux Romains leurs ayantages \*.

Le roi des Lombards mournt; Agidulphe lui succéda, et icontinus la guerre avec succès. En vain Grégoire conseillait à l'exarque Callinique de faire une paix solide avec un ennemi puissant qu'il ne pouvait vaincre. Sa sagesse n'obtint qu'une courte trève. Bientôt on reprit les armes. Padoue fut ruinée par les Lombards; ses habitans augmentèrent la population de Venise. Cette république, forte par sa position, augmentait sa puissance par l'habileté de sa politique; les malbeurs de ses soissins grassissient journellement ses forces, et les

<sup>\*</sup> An 590,

débris de Rome venaient sans cesse élever et affermir ce noble édifice.

Hors de l'Orient ce n'était plus un empire, c'éthent des ruines que les empereurs défendaient. Les Romains possédaient encore une partie des côtes méridionales de l'Espagne; ils s'y maintinrent en prufitant des divisions des Goths.

Hermenigilde fut défendu par eux contre son père : mais ils le livrérent ensuité à ses ennemie pour trente mille pièces d'or. Les Romains d'alors, bien différens de leurs pères, se laissaient repousser par le fer et corrompre par l'argent.

Ingonde, semme du prince trahi, et sœur de Childebert, mourut en se rendant à Constantinople avec son fils Athanagilde pour y chercher un asile.

Le roi des Lombards, ne se bornant pas à ses victoires contre l'exarque, s'allia ayec les Abares, dans le dessein de ravager l'Istrie. Maurice dé-navelte clare alors qu'il va se mettre à la tête de son armée rie. pour le combattre; mais, soit que la fortune oût énervé son esprit, soit que l'âge eut épuisé sa force, on ne retrouve plus en lei cette fermeté de caractère qui avait autrefois rétabli la discipline dans l'armée, ni ce courage qui dans sa jeunesse l'avait conduit à la victoire et au trône.

Faible et superstitieux, au moment de son départ, il passo les nuits à l'église Sainte-Sophie, dans l'espoir d'obtenir une révélation; il part

rempli de crainte, il se décourage à la vue de quelques pronostics fâcheux; une éclipse le trouble, une foule de mendians l'arrêtent, une tempête l'effraie; il perd le temps à écouter les fables de trois voyageurs d'une taille gigantesque, qui portaient des harpes d'or, et venaient, disaient-ils, d'une contrée du Nord, où la musique était la seule étude et la seule occupation des habitans.

Quelques lâches sénateurs l'invitent à revenir dans la capitale; il cède à leurs instances. Conservant son orgueil au moment où il montrait tant de faiblesse, il refuse la proposition de Gontran, qui lui offrait des troupes et lui demandait un tribut. Pierre, frère de l'empereur, les généraux Prisque et Commentiol dirigent les armées; ils sont d'abord vainqueurs sur les rives du Danube, et se laissent ensuite surprendre et vaincre.

Maurice, par son indulgence pour les chefs, par sa rigueur pour les soldats, s'attire la haine de l'armée; la famine se joint aux maliteurs de la guerre, et porte le peuple à la sédition. L'empereur croit apaiser le ciel en offrant à l'Eglise une couronne d'or qu'il avait reçue, des impératrices Sophie et Constantine. Cet usage religieux de l'or, qui eût été mieux employé à acheter des grains, irrite les princesses et mécontente le peuple.

Aux fêtes de Noël, la multitude se révolte, insulte Maurice dans le temple, et le poursuit à coups de pierres.

Cependant la guerre continuait avec des succès balancés; Prisque, dans cinq combats glorieux, avait détruit un grand nombre d'ennemis. L'avarice de l'empereur lui devint plus funeste que la valeur des barbares.

Les soldats demandaient une augmentation de Députation solde, l'empereur la refuse; l'armée, commandée par Pierre, se soulève, brave les ordres de son général, marche sur Constantinople, et envoie à l'empereur une députation chargée de ses demandes ou plutôt de ses menaces.

Le plus audacieux de ces députés était un des derniers officiers de l'armée, né dans un rang un des deobscur en Cappadoce, autrefois écuyer de Prisque, alors centurion : sa force, sa brutalité, sa passion pour la débauche lui attiraient l'affection des soldats; on le nommait Phocas.

Un devin avait dit à Maurice qu'il devait se défier du glaive de l'homme dont le nom commençait par les lettres PH. Le prince crédule, troublé par cette prédiction, crut d'abord qu'elle pouvait regarder Philippique. Ce général, appelé par lui, dissipa ses soupçons, et lui dit que si l'oracle du devin était digne de quelque foi, il devait plutôt se mettre en garde contre Phocas. « Prince, » ajouta-t-il, vous devez le connaître; il vous a » autrefois insulté au milieu du sénat: c'est un » soldat séditieux; il est tout ensemble insolent » et lâche, »

« Ah! répondit Maurice, s'il est lâche, il doit » être sanguinaire. »

Phocas est blu général.

Cependant les progrès de la révolte s'étendaient chaque jour. Les soldats élurent Phocas pour leur général. L'empereur, haranguant le peuple dans le cirque, parla de cette sédition avec mépris. La faction bleue l'applaudit, la verte se tut; les rebelles s'approchèrent et offrirent la couronne à Germain, beau-père de Théodose, fils aîné de l'empereur: Maurice ordonne sa mort, mais Théodose favorise sa fuite.

Fu to

Cependant la révolte éclate dans toute la ville, la garde refuse de marcher. Maurice, déguisé, se sauve avec sa femme et ses enfans; il envoie son fils aîné à Cosroès, en lui demandant de lui rendra le même service qu'il a reçu de lui autrefois.

Germain ne resta pas long-temps dans l'erreur où l'avaient jeté les propositions trompeuses des rebelles; apprenant que la faction verte s'opposait à son élévation, il suivit lâchement le char de la fortune, et se rendit au camp de Phocas.

Phoens est empereur.

Celui-ci convoque le peuple et le sénat, et seint encore d'offrir la couronne à Germain qui la lui rend; le rebelle est proclamé empereur par la multitude, et couronné par le patriarche. Il entre dans la capitale, la traverse sur un char attelé de quatre chevaux blancs, se rend au cirque, jette au peuple une grande quantité d'or et d'argent, sait célébrer par des jeux son couronnement, partage le trône

avec Léontine sa femme; le triomphe du crime s'achève paisiblement, et ce jour de désastre ressemble à un jour de fête.

Cependant les soldats de Phocas poursuivent Mort de l'empereur détrôné, ils l'atteignent en Chalcédoine, de ses fils. Où il avait fait revenir son fils aîné. Ce monarque infortuné vit trancher la tête à ses einq fils, dont le sang rejaillissait sur lui. Faible prince, chrétien résigné, il se soumit au jugement céleste, et bénit, dit-on, le nom de Dieu à chaque coup de hache qui tombait sur ses en fans. Après leur mort il présenta intrépidement sa tête au bourreau, et reçut sans effroi la mort qu'il aurait évitée, s'il eût montré sur le trône le même courage que dans les camps.

Il commanda les armées avec habileté, commença son règne avec sagesse, le termina sans gloire, et mourut en martyr. On porta sa tête au tyran, Pierre fut massacré. Théodose chercha en vain un refuge dans l'église, on l'en arracha, et îl fut immolé. Maurice perdit la vie et le trône le 27 novembre 602; il était âgé de soixante-trois ans, et en avait régné vingt. Les cadavres des victimes furent jetés dans la mer; on exposa leurs têtes sur des pieux, aux regards du peuple et aux insultes des soldats.

## CHAPITRE HUITIÈME.

Portrait de Phocas. — Evénemens en Orient. — Mort de Narses par la perfidie de Domentiul, frère de Phocas. — Conspiration contre Phocas. — Révolte de Crispe. — Départ du jeune Héraclius. — Son arrivée à Constantinople. — Défaite et mort de Domentiol. — Déchéance, mutilation et mort de Phocas. — Héraclius est empereur.

## PHOCAS. (An 603.)

Portrait . Les vices grossiers d'un soldat féroce étaient le Phocas.

couronnés; l'armée avait livré l'empire à un monstre : il suffisait de regarder ses traits pour connaître l'atrocité de son âme; son regard était farouche, ses cheveux roux, ses sourcils épais et joints; on voyait sur son visage plusieurs cicatrices profondes qui devenaient noires lorsque la colère l'enflammait.

Son élévation fut pour l'Orient le signal des plus grands malheurs; les Perses dévastèrent les frontières de l'empire; la famine et la peste y répandirent la mort, mais le sanguinaire Phocas fut encore pour les peuples le plus fatal de tous ces fléaux.

L'image du tyran et celle de Léontine sa

femme arrivèrent, selon l'usage, à Rome, et, de même qu'autrefois, on adorait dans cette ville, avec une égale piété, les dieux de l'enfer et ceux du ciel; on vit le clergé, le sénat et le peuple, façonnés à la tyrannie, recevoir avec les plus vives acclamations le simulacre de l'usurpateur.

Le pape saint Grégoire déposa respectueusement ces images au Capitole. L'Eglise regardait alors comme un devoir de respecter toujours l'autorité temporelle, quels que fussent son droit et sa source. C'était la loi de l'Evangile, Grégoire devait s'y soumettre; cependant on ne peut s'empêcher de regretter que ce grand homme n'ait pas alors saisi cette occasion de se rendre maître de Rome et de l'halie; la puissance temporelle du saint Siége, si contraire aux maximes de la religion, aurait au moins pour excuse une origine plus honorable; elle oût été justifiée par l'horreur que devait inspirer un monstre tel que Phocas. Mais Grégoire, plus chrétien qu'ambitieux, n'écouta que l'Evangile, ne s'occupa que du ciel, laissa les hommes disposer de la terre, et reconnut, comme eux,, le gouvernement de fait.

Cependant, lorsque tout tremblait sous le glaive du soldat couronné, Grégoire adressait au tyran de courageuses leçons sur ses devoirs. « Ce qui » distingue nos empereurs, lui disait-il, des mo-» narques étrangers, c'est que les rois traitent » leurs sujets en esclaves, et que nos empe» reurs, sans rien perdre de leur puissance, lais» sent à leur peuple sa liberté.
»

Phocas récompensa la soumission de l'Eglise romaine, en la protégeant contre les hérétiques.

Evénemens en Orient.

Le ciel paraissait alors, dans son courroux, vouloir condamner tout l'Orient à gémir sous la plus affreuse tyrannie. Cosroès se montrait én Perse aussi cruel que Phocas; ce roi parricide demanda à l'empereur la destitution de Narsès, qui l'avait replacé sur le trône. La guerre continue entre les deux empires; Germain commandait l'armée romaine; un soldat, indigné de servir sous ce général perfide, qui avait trahi Maurice, l'insulte et le perce de son glaive. Germain, guéri de cette blessure, livra bataille aux Perses, et la perdit.

Dans le même temps, le bruit se répandit en Syrie que Théodose, fils de Maurice, vivait en core, et qu'on avait trompé le tyran en lui livrant une autre victime; on croit facilement ce qu'on désire, le mécontentement accrédite le mensonge: Narsès feint d'être persuadé de l'existence de Théodose; il soulève ses soldats, et se rend mattre d'Edesse; l'évêque de cette ville s'opposait à la révolte, le peuple le lapida.

Partont on fomentait des soulèvemens contre l'usurpateur, et partout ses vigilans satellites punissaient la rébellion par de nombreux supplices. Toute vertu, tout mérite faisait ombrage à Phoeas;

écartant tous les hommes de talens, il donna le commandement de l'armée à Léonce, chef de ses eunuques. Cosroès le vainquit dans une sanglante bataille, et sit égorger tous les prisonniers.

L'Asie ressembleit à une mer de sang, dans Mort de Narsès par laquelle se plongeaient à l'envi Cosroès et Phocas. la perfidie de Domen-Domentiol, frère de l'empereur, ne pouvant de Phocas. vaincre Narsès, le trompa en l'invitant à une conférence: ce général, trop confiant, crut à la foi des sermens; on l'arrêta, il fut brûlé vif.

Malgre l'offroi qu'inspirait la tyrannie, l'indi- Conjuragnation publique multiplia les conjurations: Phocas. Constantine, veuve de Maurice, avait été, ainsi que ses filles, épargnée par le tyran; il les avait seulement condamnées à une clôture perpétuelle. Germain, qui aspirait secrètement au trône, voulut s'appuyer de leur nom et du respect qu'on leur portait; par ses ordres, l'eunuque Scholastique les tire de leur prison, les conduit à Sainte-Sophie; le peuple se soulève en leur faveur, et livre le prétoire aux flammes. On comptait sur l'appui de la faction verte; si elle se fût déclarée, la résolution était faite.

Son chef, Jean de la Croix, refuse de suivre les conjurés, ils le tuent; cette violence irrite ses nombreux partisans, qui se précipitent sur les rebelles et les massacrent. Phocas voulait faire périr tous ceux qui s'étaient échappés, mais l'église leur servit de refuge, et le patriarche Cyriaque ne consenut à les laisser sortir qu'après avoir fait jurer à l'empereur, sur l'Evangile, qu'il épargnerait leurs jours.

Scholastique seul périt, les princesses furent renfermées dans un monastère; on força Germain d'entrer dans les ordres sacrés, et Philippique fut contraint à se faire moine.

L'Italie était toujours le théâtre d'une guerre cruelle entre l'exarque et les Lombards. Dans l'année 606, la mort enleva aux Romains le pape Grégoire; Sabinien lui succéda, et n'hérita pas de ses vertus. Avare et dur pour le peuple, il disait avec hauteur, dans un moment où la famine désolait la capitale, « qu'il ne prétendait pas, » comme son prédécesseur, acheter à grands » frais, avec du pain, les éloges d'une incon» stante multitude. »

Révolte de Crispe.

Phocas avait fait épouser sa fille à Crispe, son confident et son complice; mais bientôt, paloux du pouvoir qu'il lui avait donné, il vit avec inquiétude le peuple placer l'image de son gendre à côté de la sienne. La faveur d'un tyran est presque toujours un grand péril : l'obtenir, c'est se placer sur le bord d'un précipice. Crispe, disgracié, et souvent menacé de la mort, excite les grands à conspirer contre Phocas; le patrice Théodose, préfet d'Orient, se joignit à lui. Constantine, du fond de son monastère, secondait leurs vues; sa messagère, Pétronia, chargée par

elle d'une lettre pour Germain, trahit son secret. Le patrice, vaincu par la torture, nomma la plupart de ses complices; ils furent mutilés avant d'être massacrés. Germain, l'impératrice Constantine et ses trois filles subirent la mort.

Cependant les Perses étendaient leurs ravages jusqu'au fond de la Phénicie et de la Palestine; les Abares dévastaient l'Illyrie et la Thrace. Phocas, insensible aux malheurs de l'empire, ne s'occupait qu'à poursuivre et à exterminer les partisans de Maurice.

Crispe, qui avait eu l'adresse, dans la dernière sonjuration, d'échapper aux soupçons du tyran, cherchait et forgeait en Afrique les armes qui devaient enfin délivrer Constantinople d'un monstre.

Le brave Héradius, exarque de cette province, qu'il gouvernait avec le patrice Grégoire, son frère et son lieutenant, jurèrent la perte de Phocas. Leur première mesure fut de cessen d'envoyer des blés dans l'Orient; par ce moyen ils disposèrent les peuples de Grèce et d'Asie à la révolte.

Crispe les presseit, de hâter l'exécution de leur dessein; mais, plus sages que lui, ils en assurèrent le succès par une prudente lenteur.

Chaque jour le délire de Phocas augmentait la haine, et le mépris qu'il inspirait; dans l'espeir de réveiller le courage de ses soldats, et de les exciter à combattre les Perses qui menaçaient

l'Asie-Mineure, par un édit insensé, il ordonna de placer sur la liste des marsyre tous outri qui périraient dans les combats, le patriarche s'opposa à cette entravagnace.

Les Perses, poussant leurs succès, mirent en fuite Domentiol, et s'avancèrent jusqu'à Chalcé-doine. Le peuple de Constantinople, las de ramper sous un joug si méprisable, insulta Phoess dans le ciripe; une foule de victimes égovgées, dont les têtes enfermées dans des soes furent jetées à la mer, signalèrent la fureur du tyran et augmentièrent celle de la multinule.

Le sénat, porté à l'apparente du courage par le désespoir, écrivit secrètement à Elérophus et à Grégoire pour implover leur secours

Leurs préparatifs étaient achivés; mais, trope vieux pour combattre eux-mêmes, ils chargèrent leurs fils de la vengeance publique.

Départ du jeune Héraclius.

Le jeune Héraclius s'embarque dens le pert de Carthage avec plusieurs légions, et fit voile pour la Grèce. Nicétas, fils de Grégoire, destiné à remplacer Héraclius s'il échquait, prit, avec un corps nombreux de cavalerie, la route d'Alexandrie.

L'impatience de Crispe l'esposa sux plus grands périls; il avait formé avec Elpidius, maître de l'arsenal, et Anastase, ministre des finances; le dessein de poignarder Phocas et de nommer Théodose empereur. Anastase trahit ses complices; sa lâcheté ne le sauva pas : sa tête tomba, avec celles des conjurés, aux pieds du tyran. Crispe seul trouva le moyen de se justifier. Blentôt les son arivee vents favorables amenèrent Hérachus à la vue de tinople. Constantinople.

Get illustre conjuré avait tout l'empire pour complice; mais fempereur lui opposait des otages sacrés, il tenait dans ses sers Epiphanie, sa mère, et la jeune Fabia, qu'il devait épouser. L'amour de la patrie l'emporta sur la nature et sur l'amme:

Hérachus continue audacieusement sa marche; une faule de sénateurs vient le joindre dans Abyde, l'évêque de Cyzique lui apporte une couroune d'or; il traverse la Propontide, aborde à Héraciée en Thrace; sa flotte mouille enfin à la pointe de Constantinople, aux pieds du château qu'on nommait déjà les Sept-Tours.

Domensiol, qui commandait les vaisseaux de persite Photas, s'approche pour le combattre, et la mer Domentiel. agitée devient le théâtre sanglant sur lequel la fortune va décider du sort de la terre.

Thes deux côtés on se battit avec achamement; Domentiol, pour échapper à la haine publique; Héraclius, pour délivrer sa mère, sa feinme et l'empire.

La victoire de l'armée africaine fut complète; Domentiol périt. Crispe, préset de la ville, leva l'étendard de la révolte, et, à la tête d'une soule

de citoyens, vint se ranger sous les drapeaux du vainqueur,

Au même moment unisenateur, nommé Photius, dont le tyran avait outragé la semme, se met à la tête de la faction verte avec le patrice Probus; ils marchent contre la garde impériale, elle prend la fuite. Phocas, resté seul au pied de son trône sanglant, éprouve à son tour la terreun qu'il avait tant de fois inspirée.

Déchéance, mutilation

Son palais, si long-temps ferraé à la pitié, est et mort de enfin ouvert à la vengeance; Photius arrête: le monstre; il arrache la pourpre qu'il souillait, le revêt d'une casaque noire, et le conduit sur le rivage, à la vue de la flotte, aux pieds d'Héraclius, qui lui dit : « Misérable, est-ce donc ainsi » que tu devais gouverner l'empire? — Gouverne-» le mieux, répondit Phocas. »

A ces mots, Héraclius oublie sa gloire, cède à sa fureur, renverse le tyran, le foule aux pieds, lui fait couper les mains, les pieds, le mutile honteusement, et le fait enfin décapiter sur le tillac d'un vaisseau. Son cadavre, coupé par morceaux, fut exposé sur des piques, et livré aux outrages du peuple, avec une atrocité que tous les crimes, dont s'était souillé le monstre ne peuvent justifier\*. L'empire avait été huit ans sa proie.

Héraclius entre dans Constantinople : les plus vives et les plus sincères acclamations célébraient

An 610.

son triomphe : il offre le sceptre à Grispe, qui le refuse. « J'ai combattu, dit-il, mon besu-père, » non pour régner, mais pour venger Maurice et sa » famille. »

Héraclius est empe-

Le lendemain Héradius, cédant aux vœux du rour peuple et du sénat, fut couronné par le patriarche Sergius. Rien ne manquait à son bonheur; les objets qui lui étaient les plus chers avaient échappé aux fureurs du tyran; Héraclius embrassa sa mère; et, en montant sur le trône, il y plaça Fabia, qui prit le nom d'Eudoxie.

[4] A. M. G. G. Geberg, P. Beker, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G. Geberg, Phys. Rev. B 19, 120 (1990); S. G.

asig katago mendang mendalah di sebagai kecamatan di sebagai kecamatan di sebagai kecamatan di sebagai kecamat Permatan mengangkan permatan di sebagai kecamatan di sebagai kecamatan di sebagai kecamatan di sebagai kecamat

## CHAPITRE NEUVIÈME.

Inaction d'Héraclius pendant dix aus. - Ses préparatifs hostiles contre les Pérses. - Jugement, condamnation et mort de Crispe, . - Régence d'Héradius Canstanting - Départ de l'apporque avec son armée. - Sa victoire sur les Perses. - Son ambassade à Cosroès. — Sa nouvelle victoire sur les Perses. — Sa retraite volontaire. — Son combat avec un géant. — Révolte à Constantinople. - Nouvelle guerre avec Cosroès. - Dataille de Zab. Défaite des Perses. - Fuite de Compès. - Son abdication. -Cruanté de son fils Siroès. — Son parricide. — Mort de Cosroès. - Paix entre Héraclius et Siroès. - Mort de Siroès. - Retour et triomphe d'Héraclius à Constantinople. - Son départ pour Jérusalem. — Son règne honteux. — Son édit nommé l'Ecthèse. - Description de l'Arabie. - Histoire de Mahomet. -Son origine. — Son mariage avec Cadija. — Ses premières armes. — Ses voyages. — Son portrait. — Sa prétendue mission comme prophète. - L'Islamisme, loi de l'Alcoran. - Imposture de Mahomet. — Ses miracles. — Son reve sur le mont Zara. — Ses premières prédications. - Ferveur du jeune Ali, lieutenant de Mahomet. - Fuite de Mahomet. - Hégyre, èxe sacrée des Musulmans. — Mahomet est roi et grand-pontife. — Ses exploits. - Son entrée artificieuse à la Mecque. - Ses projets de conquêtes. — Défaites des Romains. — Kaleb est nommé général. - Mort de Mahomet. - Abubecker est élu calife. - Guerre entre les Turcs et les Persans. — Défaite des Perses. — Echecs des Romains. - Mort d'Abubecker. - Elévation d'Omar, -Disgrâce de Kaleb. — Pusillanimité d'Héraclius. — Ses préparatifs de guerre. - Bataille de Jarmonze. - Bravoure des Sarrasines. — Défaite des Romains. — Capitulation de Jérusalem. - Entrée d'Omar dans cette ville. - Prise d'Antioche, par Omar. - Peste en Syrie. - Mort devingt-cinq mille musulmans et de Kaleb. - Invasion d'Omar en Egypte. - Mort d'Héraclius. - Régence de l'impératrice Marine.

## HÉRACLIUS. (An 610.)

L'empire, délivré du fardeau de la plus odicuse d'Héraclius tyrannie, semblait se réveiller d'une longue le-pendant dix thargie, et reprendre son antique ardeur pour la gloire et pour la liberté; Héraclius, semblable aux anciens héros de Rome, devait illustrer le trône qu'il venaît de conquérir; cependant, soit qu'il voulût affermir sa puissance avant de l'étendre, soit qu'il fût retenu dans son palais par les premières ardeurs d'un chaste amour et par les premières jouissances du rang suprême, soit enfin qu'il eut, avant de déployer sa force, beaucoup de mesures à prendre et de maux à guérir, on le ne die années dans un repos que l'histoire lui reproche, et qui laissa l'Orient génuir sous le joug de Cosroès. Enfin il réunit toutes les troupes de l'Afrique, de la Grece et de l'Orient, dans le hostiles contre les Perdessein de tirer vengeance des Perses, dont les ses. armes s'étaient avancées naguère jusqu'à Chalcédoine, et qui, depuis sept cents aus, se montraient les ennemis les plus redoutables des Romains.

L'empereur avait cru d'abord, par déférence Jugement, pour Grispe, gendre de Phocas, devoir lui confier tion et moit le commandement de l'armée; soit par trahison,

soit par laclieté, le général laissa sans résistance l'ennemi piller Césarée et ravager la Cappadoce: par faiblesse, il fayait dévant les Perses; par vanité, il bravait Héraclius, prétendant que ce prince ne devait qu'à lui sa couronne.

L'empereur, dans l'espoir de le ramener à la soumission, vint le trouver à Gésarée. L'altier général ne se leva point pour le recevoir, lui parla en maître et le railla sur ses projets de conquêtes. Héraclius dissimule son ressentiment, retourne à Constantinople, invite Crispe à s'y randre sous prétexte de lui faire tenir, sur les sonts de baptême, un ensant que l'impératrice venait de lui donner : lorsqu'il y est arrivé, l'empereur convoque le sénat, et demande si un outrage fait à la majesté impériale mérite un plus grave châtiment qu'une offense reçue par un particulier.

La réponse n'était pas difficile à prévoir. « Et vous, Crispe, dit-il, quel est votre avis? » Celuici, trop vain pour soupçonner qu'il fût question de lui, répondit « qu'un semblable crime ne méritait aucune grâce. »

Héraclius alors, rappelant ses murmures, dénonçant ses insolences, dévoilant ses trahisons que prouvaient des actes authentiques, dit : « Je » suis moi-même coupable; j'ai mal placé ma » confiance, et je ne devais pas oroire qu'un » gendre perfide pût devenir un ami fidèle. » Après ces mots, il condamna Crispe à être rasé et renfermé dans un cloître, où il termina ses jours.

Ses soldats éclataient en murmures; un prince faible eût augmenté leur mécontentement par les voies de rigueur que dicte toujours la crainte : Héraclius, plus habile et plus courageux, les appela près de lui, leur livra la garde de sa personne, et s'assura, par ce moyen, de leur fidélité.

Philippique, tiré du monastère où Phocas l'avait exilé, obtint le gouvernement de Cappadoce; on lui adjoignit Théodore le Curopalate, frère de l'empereur.

Avant de partir pour l'expédition de Perse, Résence l'empereur acheta, par une somme de trois mil- Constantin. lions, l'alliance du kan des Abares, le priant de se regarder comme le tuteur de son fils aîné, Héraclius Constantin, auquel il laissa la régence de l'empire, quoiqu'il n'eût alors que dix ans.

Il recommanda aussi au prince barbare son Départ de l'empereur second fils, nommé Héracléonas. Au moment avec de sortir de Constantinople, il se prosterna au pied de l'autel de Sainte-Sophie, et dit au patriarche qu'il laissait la capitale sous la garde de la Vierge et sous la sienne.

Tel était alors le changement survenu dans les mœurs, Les Romains se confiaient plus à leurs saints qu'à leurs armes; et les empereurs, oubliant le sénat, chargeaient les évêques de protéger leur empires

L'armée d'Héraclius était nombreuse, mais elle n'offrait à ses regards qu'un bizarre mélange d'Africains, de Grecs, de Romains et de barbares de toutes les contrées de l'Europe.

Le courage des uns était abattu par de nombreux revers; la fidélité des autres inspirait peu de confiance. L'empereur employa une année entière à organiser cette masse informe, à la connaître, à l'aguerrir et à la discipliner. Sa sévérité y rappela l'ordre, son exemple y ressuscita l'honneur.

Ses troupes légères remportèrent d'abord quelques avantages, qui firent renaître la confiance depuis long-temps perdue. Cependant Héraclius, peu sûr encore de l'armée, prit une position forte dans le Pont, et s'y retrancha.

Sarbar, général des Perses, voulut l'en faire sortir et attaqua la Cilicie; l'empereur, sans craindre cette diversion, traversa l'Arménie pour entrer en Perse; Sarbar le suivit et lui livra bales Perses, taille. Héraclius, après avoir disposé son armée en habile général, chargea l'ennemi en soldat vaillant : sa victoire fut complète, et, avant ainsi terminé cette glorieuse campagne, il prit ses quartiers d'hiver en Arménie.

Au printemps, avant de recommencer à comambassadeurs à Cosroès, à Cosroès, battre, il envoya des ambassadeurs à Cosroès, qui les fit assassiner. « Vous le voyez, dit Héra-» chus à ses soldats, nous faisons la guerre non

» à des hommes, mais à des bêtes féroces. En

» traversant la fertile Asie, ravagée par ces bar
» bares, vous n'y avez plus trouvé que les cendres

» de vos villes et les ossemens de vos pères; ces

» brigands ne respectent ni les lois ni Dieu

» même. Armons nous donc pour la foi et pour

» l'humanité: vengeons tout ensemble notre culte

» et notre patrie: il faut que la Perse soit à son

» tour le tombeau de ses habitans; mais, en vous

» enfonçant dans ces vastes contrées, vous allez

» vous y voir entourés d'une foule innombrable

» d'ennemis, vous n'y aurez d'autre moyen de

» salut que la victoire; marchez, et soyez con
» vaincus que fuir ce serait courir à la mort. »

Une acclamation universelle répondit à ces paroles. On se mit en route, et en peu de jours on victoire sur
arriva près de Ganza, aujourd'hui Tauris, où se
trouvait le trésor du roi. Cosroès couvrait cette
ville avec une nombreuse armée: Héraclius l'attaqua impétueusement, la mit en fuite, s'empara
de la ville, et passa l'hiver en Albanie.

Mais, tandis qu'il étendait ses conquêtes en Orient, les Visigoths, sous le règne de Suintila, chassèrent totalement les Romains d'Espagne \*. La Perse était une pépinière de guerriers; comme les anciens Parthes, ils se montraient plus redoutables après leurs défaites, et semblaient renaître de leurs cendres. Sarbar et Saïs, réunissant leurs

\* An 614. TOME 8.

Sa retraite débris, vinrent de nouveau attaquer les Romains. Héraclius, affaibli par la défection des Lazes qui avaient abandonné ses drapeaux, évita longtemps la bataille, et, par sa retraite, inspira aux ennemis une confiance imprudente.

> Leurs deux généraux se séparent ; l'empereur profite de cette faute, marche la nuit rapidement. et surprend Sarbar dans son camp. Une grande partie de la noblesse persane périt dans ce combat.

> Après cette troisième campagne, Héraclius crut nécessaire de ramener en Asie-Mineure son armée fatiguée par tant de marches et de combats. Il traversa le mont Taurus, le Tigre, la ville de Martyropolis, et s'arrêta quelques jours, dans Amide.

Là, il trouve Sarbar qui l'avait devancé pour

lui disputer le passage de l'Euphrate; Héraclius le trompe par une fausse attaque, passe le fleuve à gué, et entre en Cilicie; Sarbar, qui le poursuivait, l'atteint sur les bords du Sacus; les deux armées s'y livrent un combat sanglant. On distinguait, au milieu des Perses, un guerrier d'une taille colossale, qui portait le désordre, la terreur et la mort dans les légions; renversant tout ce qui s'opposait à lui, il se précipite sur l'empereur. L'intrépide Héraclius reçoit le choc sans s'ébranler, perce le géant d'un coup de lance, le tue, franchit la rivière, enfonce l'armée perse et la met en déroute.

Sarbar, qui fuyait, suivi pour toute escorte, alors, d'un déserteur romain, lui dit : « Vois-tu » ce terrible guerrier, dont les bottines sont cou-» leur de pourpre, et dont le bras moissonne tant » de Perses, c'est Hérachus, c'est ton maître, » c'est lui seul qui bat notre armée et qui m'en-» lève la victoire. » Sarbar ne s'arrêta et ne se crut en sûreté qu'après avoir passé l'Euphrate.

Les triomphes de l'empereur ne rendaient le peuple de Constantinople ni plus reconnaissant mi tinople. plus docile; il se révolta parce qu'un édit avait diminué des distributions de grams, trop prodiguées par le lâche Phocas; la fermeté de la garde dissipa cette sédition.

Cosroes, désespéré, voulait se venger ou périr; il arme toute sa nation; il fait marcher ses meil-Cosroes. leures troupes, et entre autres cinquante mille hommes qui composaient ce qu'on appelait les bataillons d'or, parce que ce métal brillait sur, les pointes de leurs javelots. Sarbar, à la tête d'une seconde armée, marcha contre Constantinople que menacaient alors les Bulgares et les Esclavons; Razatès, avec un troisième corps, fut chargé de couvrir la frontière.

L'empereur, dont la prudence n'était jamais en défaut, opposa trois armées à celles de l'ennemi. Théodore, l'un de ses généraux, livra bataille à Sais: une grêle violente, venant frapper tout à coup le visage des Perses, favorisa l'attaque des Romains. Théodore remporta la victoire; ses soldats attribuèrent ce succès à l'orage excité, disaient-ils, en leur faveur, par la Vierge. Saïs, vaincu, mourut de chagrin.

Le lâche et cruel Cosroès fit déterrer le corps de cet infortuné général, et l'exposa sur un gibet aux outrages de la populace.

A cette époque l'empereur trouva parmi les barbares de nouveaux secours et de nouveaux dangers; les Khosares, qui se disaient fils de Japhet, venaient de paraître sur la scène du monde, et se rendaient redoutables par leur valeur; descendus des montagnes du Caucase, ils envahirent la Circassie et la Crimée. On les appelait aussi Turcs orientaux, ou Tauro-Scythes, ou Cabardiens. Ils existent encore sous ce dernier nom près de la mer Caspienne.

Héraclius conclut avec eux une alliance, et promit à Ziébel leur prince de lui donner sa fille; leurs tribus guerrières, s'avançant pour seconder ses opérations, entrèrent en Perse par les défilés de Derbent. Mais dans le même temps les Abares, inconstans comme tous les peuples sauvages, cédant à l'or de Cosroès, s'unicent aux Perses et vinrent en grand nombre investir Constantinople.

Le kan qui les commandait se croyait tellement sûr d'entrer en triomphe dans cette capitale, qu'il répondit avec mépris aux sénateurs chargés de négocier avec lui : « Rendez-vous à discrétion, » ou votre perte est certaine; car, à moins d'être » changés en oiseaux ou en poissons, vous ne pou-» vez m'échapper. »

Le courage d'Hérachus semblait alors s'être répandu dans tous les cœurs de ses sujets; le sénat
répondit aux menaces du barbare avec une fierté
antique et romaine; tous les habitans prirent les
armes, chaque jour on livra plusieurs batailles
sanglantes sur terre et sur mer; enfin les Abares;
voyant tous leurs assauts infructueux, leurs plus
braves guerriers écrasés par les machines de guerre,
ettaillés en pièces par les assiégés qui faisaient contre
eux de fréquentes sorties, s'éloignèrent; on en fit
un grand carnage dans leur retraite, et leurs bâtimens légers furent dispersés ou détruits par la
flotte romaine.

Tandis que la capitale de l'Orient se délivrait elle-même d'un si grand danger, Mérachus pénétrait en Assyrie, et s'emparait de plusieurs villes; mais, au moment où rien ne semblait plus pouvoir arrêter le cours de ses conquêtes, les Khosares l'abandonnèrent brusquement, et lui enlevèrent ainsi la plus grande partie des forces qui étaient sous ses ordres.

Le courage des soldats était ébranlé; ils considéraient avec inquiétude la faiblesse de leurs rangs au milieu d'une terre ennemie. « Rassurez-» vous, leur dit Hérachus, Dieu a voulu éloigner » nos perfides alliés, pour que nous ne devions » nos triomphes qu'à lui seul et à notre courage. » Il continue intrépidement sa marche, et se trouve enfin dans la plaine de Zab, près de Ninive, en présence de l'armée des Perses. La bataille fut longue, la résistance opiniatre, la mêlée terrible; chacun amenait sur le champ de bataille ses dernières ressources; cette journée devait décider du sort des deux empires : l'air était obscurei par les traits, un nuage épais de poussière cachait dans l'ombre, les rayages de la mort.

Les haines de sept siècles, accumulées, semblaient faire éclater dans ce chemp de carnage leurs dernières fureurs; enfin Héraclius, las de voir si long-temps la fortune incertaine, veut la déquider. Animent ses troupes du geste et de la voix il s'élance comme un lion dans les rangs ennemis, renverse de sa lance deux vaillans sourapes, apercon, le chef de l'armée, Razatès, fond eur lui, et trouve un adrersaire digne de le combattre. Le Persan frappe de son redoutable cimeterne le casque de l'empereur, le brisé, fait couler son sang, et, d'un autre coup, lui fait nue profonde blessure dans la jambe. Héracline, d'un compuluis terrible, se venge, et termine cette lutte en enfonçant son glaive dans la poitrine de Rasatès.

Défaite des Perses.

La chute de ce guerrier est le signal de la défaite des Perses; la moitié de leur armée est détruite; l'autre fuit ; leur camp est livné au pillage. Ninive ouvre ses portes au vainqueur; Hérachius marche sur Ctésiphon, met en condres les palais du roi, et arrive enfin a Dascara, aujourd'hui Dijala, qui était alors la résidence des monarques de la Pierse.

Cosrolès, surpris, ne dut son salut qu'à la raper de Cosrole dité de son coursier. Le palais de Dascura répais sait tant de richesses, frait des conquêtes de tant de siècles, que, selundes historiens du temps, sans doute exagérés, le botin qu'en rapports Hé rachus fut estimé à près de cinq millards.

Le roi de Perse, errant, s'arrête dans une cau bane; il avait perdu son trône et non sa crususé; funeux de sa défaite, impuissant pour la réparer, il nicconte pas son désempoir. Comme il ne peut se venger de ses ennemis, sa hame se porte sur ses sujets. Plusiones commiens partent charges d'arrête de mort contre Sarbat: et contre une foule d'officiera; indignés de cette injustice, ils es révoltant et viennent tous se ranger sous les drapeaux de l'empereur.

Librachas, aussi modéré dans la prospérité que le roi de Pense était cruel dans l'infortune , lui écrivit ne Je veius ai combattu et je vous poursuis, menon pour vous détruire; mais pour vous forcer n à la paix. Autrefois je vous l'ai demandée, au-

» jourd'hai je vous l'offre. »

Un refus orgueilleux fut la réponse de Courses : ce monarque, vainza, hei, méprisé, se sentant

Cruanté de son fils Siroès. Son parricide.

trainer par le chagrin: aux portes du tombeau, déclara qu'il voulait césler les débris de son trône à son second fils Médarsès. Mais Siroès, l'aîné de tous, qui était enfermé à Séleucie dans une prison par l'ordre de son père, rompt ses liens, arme ses partisans, se voit rejoint par les restes de l'armée, égorge, vingt-quatre de ses frères, ordonne d'arrêter Cosroès, son père, et le fait enchaîner.

Mort

. An lieu d'aliment, il ne lui fait servir que des de Courode. linguts d'or, et le condamne à mourir de faira, en lui adressant ces mots barbares : « Nourvis-toi » de net an pour lequel in as si long-temps op-» primé la Perse et ravagé le monde »

Héraclius et au trône.

reGa, monstre g élevé su tione par un parrieide; Siroés, élevé conclut la paix avec Hérachus. Les deux empires reprinent leurs anciennes limites; on rendit à l'emperenti la vraie croix adont Sarbar avait déposible. dit-on l'église de Jéruselemu Quelque temps après "Sizoès mouras jvictimo de la peste "fifeaupeutratre moins horrible que luis ou mondin e

Mort de Siroès.

> Le règne de Cosroès et le sien avaient détruit le prestige de ce long respect porté dans l'Orient aux souverains; la Perse devint la proie de l'amerchie » on y wit huit règnes en quatre sumées 2 Sarbar for un de ces vois éphémères : Ildesgende, l'un de ses file, monte sur le trône, et fit cesser ces troubles intestins; mais ce futesous son règne que les musulmans détruisinent l'empire des Perses

Héraclius nevint dans la capitale jouir du plus

glorieux triomphe dont Rome et Constantinople eussent été témoins depuis plusieurs siècles.

- Il s'y montra sur un char traîné par quatre élé- tineple. phans, les trésors de la Perse, étalés aux yeux du peuple, excitaient son enthousiasme, et la vue de la vraie croix, sa vénération.

Il partit ensuite pour Jérusalem; animé d'un Son départ zèle plus religieux que politique, il en chassa les solom. Juifs, et porta lui-même sur ses épaules la droix! jusqu'au Calvaire. Il recut dans cette cité la nouvelle de la naissance du troisième de ses fils, et donna audience aux ambassadeurs du roi de France, Dagobert, qui le félicitait sur ses exploits.

Cette époque brillante aurait dû terminer la vie Son règne d'Héradius; malheureusement il survécut. à sa gloire, einem le suivant dans la seconde moitié ide sa carrière, nous n'aurons plus à peindre qu'une vie faible i molle , un règne honteux et funeste. Il nous vait fait pernonteraux besur jours de Rome. et nous altons retemberiavec fui dans Byzance. 🛷

Fatigué de nombats, rassasié de gloire, il absan dennates camps pour se retirer dans son palais: oublinasen guerriers, se livra de ses recourtigaris. s'entoura d'enniques; de mainen; et; détournant ses zugands des dangers qui menaggient l'empite. ilmenio occupa plus iqui a résondre des questions theologiques: enfin, idescendu honteusement du rang des héros, il entra dans la foule des sectaires.

Les anciens maltres du monde, menacés de tous

côtés par les barbares, s'étourdissaient stupidement sur la chute rapide qui les entraînait dans l'abime; sourds au bruit des armes, ils n'écouteilent que les cris du cirque, les déclamations des prédicateurs, les voix discordantes des synodes et des conciles, les harangues factionses des chefs de secte, et daissaient tranquillement les Visigoths les chasser de l'Espagne, comme les Loimbards de l'Italie.

Les Francs, autrefois tributaires, étendaient rapidement dans l'Occident leurs conquêtes et leur durable puissance: les Abares, les Esclavons, les Taure-Soythes: insultaient et menaçaient la capitale de l'Orienti Les Perses, vaincus, reprenaiont sans obstacle lours anciennes limites et leur attitude menaçante ș enfin un orage formidable se grossissait dans les déserts de l'Arabie sous un étendard sacre; et, au milieu de tous ces sérils kempareur ne cherchait que les moyens de consilier les opinione d'Apollinuire, qui confondait les deux natures divines pide Nestorius, qui sontenait qu'elles s'unissent de volomé ; d'Euryches, qui ne reconnaissait qu'une nature en Dieus et des Monothélites qui erryitent à une soule volonté en deux natures. "Par un contrace remarquable, sandis que le

Par un compasse remarquable, sandis que le belliqueix Mérachus attachuit la plus grande importance à ces puériles subtilités, le chef de PEglise, le pape Honorius, les traitait avec mapris, et ne les appelait que ses querelles de mosse L'empereur augmenta l'animosité de ces sectes, son en youlant, terminer leurs discordes par la force de rectaise son autorité; il publia en 639, en faveur des monothélites, an édit alors fameur, et qu'on nomma l'Eathère. Rome et l'Afrique refusèrent de s'y soumettre : la chaire combattit l'usurpation du trône; les disputes continuèrent, et le vainqueur des Perses, vainou par les prêtres, fut obligé de désavouer son édit.

- 9 : Bientét nous verrons tout les trônes de l'univers staversés ou élorantés par l'apparition d'un Arabe, par la voix : d'un faux prophète, pan de glaive de Mahomet, et par le courage de ses faustiques successeurs.

· Lorsque la tyrannie parcourt la terre et fait gémir dans l'esclavage les plus fertiles contrées du globe, la liberté cherche et trouve un asile dans les forêts, dans les montagnes, dans les déserts.

Description L'Arabie, de temps immémorial, était restée de l'Arabie. indépendante : souvent envahie, jamais subjuguée, elle avait résisté à tous les conquérans, à tous les ravageurs du monde; leurs armes s'étaient brisées contre ses rochers; leurs troupes avaient disparu dans: les sables, et, malgré les vains efforts de Sésostris, de Cyrus, d'Alexandre, de Pompée, de Trajan, les Arabes, monument unit que des temps primitifs, gardaient, comme un feu sacré, leur liberté, leurs moeurs, leur courage belliqueux et leur vie pastorale, 👑 💯

> Tandis qu'autour d'eux les républiques, les rois, les héros ciles nations, les empires s'élevaient, se combattaient; se corrempaient, changeaient de coutumes, de lois, de sol même, et tombaient tour à tour avec lés cas jon voysit encore dans les plaines de l'Apabie la simplicité patriarcale, les troupeaux de Jacob, les characeux d'Esau et la tente d'Abrahamo mui de l'ib is ou forciss de

> L'histoire, dans les longues périodes que nous avons parcourues, parle souvent des Arabes, et ne les peint presque jamais; les révolutions qu'elle raconte semblaient toutes s'arrêter devant cette borne antique; mais leur temps de bonhour et d'ignorance est fini, leur immobilité cesse; une

époque d'orage, de gloire et de domination s'ouvre pour eux; le fanatisme renverse les éternelles barrières qui défendaient leur liberté. Les Arabes vont être asservis, et, conquérans, le sort leur a donné un maître; au milieu d'eux a paru Mahomet.

Tournons donc à présent nos regards sur l'Arabie, puisque l'histoire de cette contrée va se lier inséparablement pendant plusieurs siècles à celle des autres peuples, dont elle fut séparée si longtemps.

L'Arabie forme, entre la Perse, la Syrie, l'E-gypte et l'Ethiopie, un triangle, long de quinze cents milles et large de sept cents. Cette contrée, dix fois plus vaste que la France, nourrit toujours moins d'habitans qu'une de nos provinces. Le sol de la plus grande partie de ce pays est aride, brûlé par un soleil ardent, ravagé par des vents impétueux qui frappent le voyageur de terreur, dessèchent sa poitrine altérée, et l'engloutissent dans des tourbillons de sables.

Les côtes de la mer, plus fortunées, jouissent d'un air plus frais, et présentent un aspect plus riant; on y voit de nombreux troupeaux, des vignes fécondes, et ces nobles palmiers qui offrent à la fois, à l'Arabe fatigué, l'ombrage, le repos et une saine nourriture. Ce contraste d'aridité et d'abondance a fait diviser l'Arabie en Arabie Heureuse et en Arabie Pétrée. Il produit aussi l'étonnant mélange qu'on y remarque, des mœurs

hospitalières et des mœurs féroces, de l'esprit commerçant et de l'esprit guerrier.

On n'y trouve pas plus de variété dans les usages que dans les saisons, et si les fils de Jacob y pouvaient revenir, ils y reconnaîtraient encore, sous les tentes des Bédouins, les habitudes, les caractères et les physionomies des serviteurs, des soldats et des pasteurs d'Abraham.

Dans leurs longues courses, au milieu de leurs déserts, épuisés de lassitude et de soif, ils se rappellent encore les souffrances d'Agar; et, depuis tant de siècles, leurs irruptions dans les contrées voisines, et leur ardeur constante pour piller et dépouiller les autres peuples, semblent venger encore Ismaël déshérité.

L'infatigable activité des hommes triomphe partout des climats et des élémens; la nature avait condamné l'Arabie à la pauvreté; l'Arabe sut y trouver des trésors.

Le chameau, construit pour porter des fardeaux, organisé pour souffrir long-temps la faim et la soif, devint, pour ainsi dire, la navigation du désert.

Le cheval, plus ardent, plus vigoureux dans ces contrées que dans le reste du monde, semble porter sur des ailes l'enfant d'Ismaël à la victoire, et le dérobe par sa rapidité à la poursuite de ses ennemis.

De nombreuses citernes, dispersées au milieu

des sables, rassemblèrent les eaux du ciel, et remplacèrent les sources et les fleuves refusés à ces plaines brûlantes.

Enfin l'encens et le café, recherchés si avidement par le luxe de toutes les nations civilisées, apportèrent dans l'Arabie une grande partie de l'or des peuples riches; et, tandis que ses déserts étaient couverts de camps nombreux, on voyait s'élever sur ses côtes des villes populeuses et commerçantes.

Le port de Gidda les liait à l'Abyssinie; ils partaient du roc de Kalif pour commercer avec le golfe Persique et sur les rives de l'Euphrate. La fameuse ville de la Mecque se trouvait placée à égale distance entre l'Yemen et la Syrie, et l'on voyait arriver en foule les chameaux de l'Arabie aux foires de Bostra et de Damas.

Les tribus qui habitaient les frontières de la Perse et de l'empire romain se mélaient aux querelles de ces deux Etats, et voyaient s'accroître, par ces discordes étrangères, leur influence, leur gloire et leur richesse; poursuivant et pillant sans pitié les vaincus, ils ne craignaient point les vainqueurs. Le désert leur servait d'abri, et dans leur retraite il leur suffisait de mettre à sec les citernes, pour poser une barrière insurmontable entre eux et l'ennemi.

Les Romains et les Grecs appelèrent les Arabes Sarrasins, c'est-à-dire Orientaux; une étrange ignorance a pu seule faire croire à quelques historiens que ce nom venait de Sara; il eût certes mal convenu aux descendans d'Agar.

Les femmes, aujourd'hui esclaves dans ces contrées, ne l'étaient point autrefois; elles avaient au contraire une grande influence sur les esprits de ce peuple fier, ardent et voluptueux; elles y parvinrent même quelquefois au suprême pouvoir. Zénobie, veuve d'un prince d'une tribu de Sarrasins, fut reine, impératrice, conquérante, partagea le sceptre du monde avec Gallien, et disputa vaillamment au célèbre Aurélien la victoire et l'empire.

Une autre reine sarrasine, Mavia, vainquit les Romains, et força l'empereur d'Orient à lui demander la paix.

Le nom de roi, donné aux princes arabes par les historiens, pourrait tromper sur la forme de leur gouvernement. La division de ces peuples en tribus fut chez eux la cause constante de la durée de leur indépendance. Le despotisme ne s'établit facilement que dans les contrées vastes, où une nombreuse population est réunie sous une même loi: la liberté veut des limites étroites et un territoire borné.

En Arabie, chaque ville, chaque tribu avait ses chefs; on les appelait émirs ou cheiks. Leur pouvoir était peu étendu; ils ne décidaient rien d'important sans consulter les chefs de famille rassemblés; et si, par un antique usage, ce commandement restait dévolu à une même famille, il y était électif et donné au plus digne.

Les fiers Arabes, toujours armés, reconnaissaient des princes et non des maîtres; ils ne leur soumettaient même pas le jugement de leurs querelles particulières; le glaive les décidait, et jamais chez aucune nation la passion de la vengeance ne se montra si durable et si féroce: elle se transmettait de génération en génération.

La guerre étrangère, et quelques jours consacrés aux fêtes solennelles, suspendaient seuls, par de courtes trèves, ces éternelles hostilités.

Les Arabes professèrent d'abord la religion simple d'Abraham; ils disentencore que le temple fameux de la Mecque, et que l'on nomme la Caaba, fut bâti sur le lieu où Abraham voulut sacrifier Isaac; ils y firent depuis, trop souvent, par une imitation et par une superstition aveugle, des sacrifices humains. Près de ce temple ils montrent le puits d'Agar. Dans la suite, le sabéisme, c'est-à-dire le culte des astres, de la nature divinisée et même des animaux, répandit ses erreurs séduisantes sur cet antique berceau des patriarches.

La Syrie, la Grèce et l'Egypte peuplèrent ensuite la Caaba de leurs dieux.

Lorsque les Juis furent vaincus par Titus, et enfin dispersés par Adrien, ils inondèrent TOME 8. l'Arabie; hientôt les Ahyasins honquirent plusieurs provinces arabeau es y, pontèrent l'Evangiles d'

Depuis le sègne des Constantin des sectes stour à tour persécutées, des nestoriens, des gapsitiques, des ariens, des manichéens ades mondethélistes, souréfugiènement Arabie ; l'imagination ardente des Arabes, passionnés pour l'éloquence, pour la poésie, pour la courage et pour l'éloquence, veilleux, accueillait avec faveur tous occur qui parlaient avec enthousiasme, qui racontalent des prodiges et qui supportaient avec fermété de grands malheurs.

Histoire de Mahomet

Ainsi l'Arabie était devenue au sixième siècle le centre, le refuge, et, pour ainsi dire, le musée de tous les dieux, de tous les cultes, de toutes les erreurs et de tous les fanatismes de l'univers.

Cette anarchie de tant de religions et d'opinions qui se combattaient mutuellement, ne pouvait durer: Mahomet naquit et la termina.

Les ennemis de cet homme célèbre, indignés de se voir contraints de céder à la force de son glaive, à la supériorité de son génie, et n'écoutant qu'une haine aveugle, attaquèrent sa mémoire avec la raible avec la raible ; ils lui attribuérent une basse origine, sans penser que par là ils ajoutaient un nouveau lustre à sa célébrité, puisqu'ils lui traçaient un chemin plus long et plus difficile à parcourir; ils augmentaient sa gloire en

disant que du sein d'une profonde obscurité il était parvenu à joter un si grand éclat.

La vérité est que Maltomet, de la tribu des son origine Koreischites, naquit dans la famille des Hashermites, maison illustre, dont les chefs, depuis un long espace de temps, avaient été appelés à l'hon-reur de gouverner les peuples braves et industrieux de la Mecque, et à porter le titre révéré de gardiens de la Caaba.

Son grand père Ahdull-Motalleb se rendit fameux par sa bravoure et par sa générosité: possesseur d'une grande fortune, il en fit un noble mage, et l'employa à nourrir les habitans de la Mecque, lorsque cette ville éprouvait une affreuse disette.

Les Arabes de l'Yemen s'étaient depuis quelque temps soumis à payer un tribut au roi d'Abyssinie; les Koreischites, inéprisant leur lâcheté, les insultèrent, entrèrent dans leur pays, et le livrèrent au pillage. Les Abyssins vinrent au secours de leurs vascaux, investirent la Macque, et demandèrent arrogenment qu'en leur dennât en tribut de nombreux troupeaux, et que la garde du temple leur fût abandonnée.

- c Ces troupeaux nous appartiement, répondit
- -» Motalleb; et mous les garderons : la Caabaiest
  - w aux dieux qui sauront la désendre coatre les
  - » sacriléges. »
    - Son courage soutint et justifia la fierté de cette

réponse. La victoire se déclara pour lui, les Abyssins prirent la fuite, et les superstitieux habitans de la Mecque crurent que les oiseaux du ciel avaient fait tomber sur l'ennemi une pluie de pierres.

Jamais l'héroïque ne suffit à l'imagination des Orientaix, elle y ajonte toujours la marmeilleux. Ces contrées furent constamment le berceau des superstitions et la patrie des prodiges.

Motalleb, digne descendant des patriarches, vécut cent vingt ans : l'un de ses fils, Abdalla, qu'on admirait comme le plus beau des Arabes, épousa la belle Amina, de la noble famille des Zahrites : on dit que cet hymen aft mourir de jalousie deux cents vierges, éprises d'Abdalla : Mohamed, que nous appelons Mahamet, fut le fruit de ce mariage; il naquit à la Mesque l'an 570; quatre aus sprès la mort de Justinien, et au moment où ses etimpatrictes délébraient encore leur triomphes aut les Abyesins.

Il perdit, étant jeune, sa mère, som peus et son saient. Comme ses oncles étaient en grand nombre, il n'ent pour sa part d'héritage que cinq chameaux et une esclave éthiopieune. Tel funde cammencement modique de la fost une d'un homme qui devait régner sur l'Arabie, et changer les destins du mende en fondant une nouvelle religion et un nouvel empire.

Un des oncles de Mahomet, qui se nommat

Abutalels, le prit sous sa protection et le logea chez lui; il le sit voyager, combattre, et le sorma au commerce ainsi qu'à la guerre.

Le futur conquérant de l'Arabie vécut, jusqu'à son mavingt-cinq ans, presque ignoré, dans les rangs Callija. des soldats et à la suite des caravanes; enfin il s'associa aux affaires d'une riche veuve de la Mecque, nommée Cadija, se mit en quelque sorte à son service, lui inspira un violent amour, l'épousa, et, par ce mariage, reprit l'éclat et le rang de ses aïeny.

Son oncle fit les frais de ses noces, et lui donna les moyens d'assigner à sa femme un dousire de douze onces d'or et de vingt chameaux.

Les tribus arabes étaient alors presque perpétuellement en guerre; leur histoire rend compte de plus armes. de sept cents batailles qu'elles se livrèrent dans le cours d'un demi-siècle. Mahomet exerquit, dans ces combats partiels, son génie belliqueux; il y brillait parmi les plus braves, c'était le prélude de sa grande renommée.

Les intérêts de son commerce lui firent entre-Scs voyages prendre de fréquens voyages dans la Phénicie, dans la Palestine, en Egypte, en Syrie et sur les: frontières de la Perse; il en observa plus les mœurs. et les vices qu'il n'en étudia les lois. Son éducar son portrait tion avait été négligée. Le prophète, qui prétendit depuis éclairer la terre, ne savait ni lire ni écrire;, mais, doué d'un esprit pénétrant, il acquit bientôt

la plus utile des sciences, il étudia les hommes, apprit à les connaître, et les domina.

La nature semblait l'avoir organisé pour le grand rôle qu'il devait jouer sur la terre; sa constitution était vigoureuse, sa taille moyenne, sa tête forte et belle, son front large, ses yeux noirs, son nez aquilin, son teint coloré, son air majestueux, son sourire agréable, son regard fier et doux, sa physionomie ouverte et prévenante.

Sa gravité imposait le respect, et ses paroles affectueuses inspiraient l'amitie; il abordait ses su-périeurs sans embarras, ses inférieurs sans fierte; son génie était vaste, son imagination ardènte, son courage intrépide, son esprit souple et artificieux, sa volonté inébranlable: toujours fixé vers le but de sa politique, on ne le vit jamais s'en écartel, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, ni dans ses affaires, ni dans ses plaisirs.

Ses méditations, ses artifices, ses harangues, ses institutions, ses combats n'eurent sans cesse qu'un seul objet, celui de fondre toutes les tribus en un seul peuple; de rassembler les Arabies sous un seul chef, sous un seul culte; de rétmir dans ses mains le sceptre, le glaive et l'encensoir; de gouverner les esprits comme les corps; enfin de commander aux sages par l'unité d'un Dieu; aux superstitieux par une révélation miraculeuse, au vulgaire par l'espoir des voluptés éternelles.

Il montrait la vérité aux philosophes, promet-

tait la gloire aux grands et aux braves, le pillage aux pauvres, et des délices sans fin aux hommes sensuels: enfin il faisait braver à la foule de ses disciples les austérités, les périls et les privations dans ce monde, par l'attente des trésors et des plaisirs d'un sérail céleste; c'était au nom du ciel qu'il voulait conduire ses soldats à la conquête de la terre.

Dans ses longs voyages il méditait ses grands desseins, et se retirait fréquemment au fond d'une caverne, où il prétendait, par l'entremise de l'ange Gabriel, recevoir les ordres de Dieu.

Ce fut à l'âge de quarante ans, dans l'année 614, Sa prétendue mission que ce conquérant adroit, audacieux, enthou-comme prosiaste, déclara sa prétendue mission, et voulut se faire passer pour prophète:

- a Dieu m'envoie, dit-il, pour rétablir le culte » antique et pour lui rendre sa pureté. Abraham » et Ismaël, dont nous descendons, n'étaient ni » juifs ni chrétiens, mais vrais croyans; ils n'a-» doraient qu'un seul Dieu, et ne commirent ja-
- » mais l'impiété sacrilége de lui associer d'autres
- » divinités. »

La profession de foi du nouveau prophète était simple comme toutes les grandes idées qui laissent de longues traces; elle se réduisait à ce peude mots: « Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, » et Mahomet est son envoyé. »

Les pratiques auxquelles il soumit dans la suite les musulmans étaient superstitieuses, et, par là, faites pour le vulgaire. Mais le degrae de l'unité de Dieu rendait sa doctrine respectable aux bons esprits. Enfin son paradis sensuel, et l'idée du fatalisme qu'il grave profundément dans l'inagination de ses disciples, en fit des enthomisates invincibles.

Tandis que l'Asie et l'Afrique n'officient plus aux regards du monde que des princes amellis, des grands corrompus, des soldata énervés, des perspies écrads d'impôts, et livrés prosque sans défience aux invasions des hordes barbares et anarchiques du Nord, Mahomet formait, précludt, sassemblait et armait contre eux un peuple vigoureux, ardent, belliqueux, dont le courage était fortifié de toute l'apreté d'un climat brûlant, de teute la fermeté qu'inspire le mépris du repos, des richeses et de la mort, enfin de toute la violence du fanatisme.

Jamais circonstances no furent plus favorables pour une grande, révolution. Partout, l'idolatrie était livrée au mépris ; la multiplicité des dieux, dans la Caaba, avait rendu leur culte ridiqule. Les discordes des conciles, la confusion des sectes divisaient et fatignaient l'Asie et l'Afrique. Les Perses et les Romains ne s'occupaient qu'à se détruire mutuellement, et à repousser les barbares du Nord.

L'œil pergant de Mahomet mesura son siècle; il vit que le temps de l'Arabie était venu, qu'elle pouvait, à son tour, briller parmi les grands empires qui s'étaient successivement élevés et détruits.

La loi de Mahomet, l'islamisme, est renfermée misme tout entière dans un livre nommé l'Alcoran. Un de l'Alcoran un de l'Alcoran de l'Alcoran de l'Alcoran de l'Alcoran de l'Alcoran de l'Alcoran de la prophète à le composer; c'est ce qui peut expliquer le mélange bizarre qu'on y trouve des doctrines juives et chrétiennes.

Suivant ce livre, a il n'a existé que six grands » prophètes, Adam, Noë, Abraham, Moïse, » Jésus, et Mahoraet, le dernier, ainsi que le » plus grand de tous, »

Le législateur des musulmans', ménageant les chrétiens qu'il espérait séduire, montrait beau-coup de respect pour Jésus-Christ; it ne le reconnaissait pas comme Dieu, mais il déclarait que nul autre ne s'approchait plus près que lui de la Divinité.

Dans son livre, il prétend que les Juiss, qui crurent l'avoir tué, n'avaient frappé qu'un fantôme, tandis que son corps était monté dans les cieux.

L'arme de Jésus-Christ, pour vaincre les âmes, fat la douceur, et celle de Mahomet la force. Cependant l'imposteur était trop artificieux pour employer d'abord ce moyen violent; il se montra tolérant tant qu'il fut faible : tel on voit un ruisseau modeste baigner les murs qu'il renverse dès qu'il devient torrent.

Le faux prophète, dans ses premières prédications, disait n'avoir été envoyé aux hommes que pour les persuader; lorsque ses disciples formèrent une armée, devenu mattre, il commanda aux consciences.

Sa loi étoit sévère, mais politique; par cette loi, tout infidèle, tout idolâtre participe aux honneurs, aux pouvoirs, aux priviléges des Arabes s'il embrasse le culte mahométan. Il meart s'il prétend défendre à la fois sa religion et son indépendance; mais dans le cas où il veut garder sa foi en se soumettant au pouvoir temporel de Mahomet, ses jours, ses biens sont épargnés; il exerce en liberté son culte, et n'est obligé qu'à payer un léger tribut.

C'est à l'habileté de ce système que l'islamisme dut la rapidité et la facilité de ses conquêtes; le désir de partager la puissance et la fortune des Arabes vainqueurs rendit les conversions nombreuses. Les peuplés, accablés d'impôts par leurs souverains, se soumirent sans regret à un faible tribut qui leur assurait la paix, la liberté de conscience et une forte protection. Quant à la servitude, ils ne faisaient qu'en changer; aussi, partout où régnait le despotisme oriental, on ne vit que peu d'hommes braves et opiniâtres s'opposer au sceptre et au glaive de Mahomet. « Ce furent, » dit à cette occasion le célèbre Monstesquieu, » les tributs excessifs qui donnèrent lieu à cette

» étrange facilité que trouvèrent les mahomé» tans dans leurs conquêtes. Les peuples, au » lieu de cette suite continuelle de vexations » que l'avarice subtile des empereurs avait imagi» nées, se virent soumis à un tribut simple, payé » anément, reçu de même, plus heureux d'obéir » à une nation barbare qu'à un gouvernement » corrompu, dans lequel ils souffraient tous les » inconvéniens d'une liberté qu'ils n'ayaient plus, » avec toutes les horreurs d'une servitude pré-

Mahomet prétendait recevoir successivement, dans ses cavernes, les feuilles de l'Alcoran, qu'un ange lui jetait du haut des cieux; il les enferma dans un riche étui de soie. Après sa mort, Abubeker publia ce recueil sacré, dont chaque ventet est regardé par les Musulmans comme un miracle.

) sente. D

Au milieu d'une foule d'extravagances qui choquent dans l'Alcoran la froide raison des Européens, et qui plaisent à la vive imagination des Orientaux, on trouve tous les préceptes de morale, de justice, de charité, sur lesquels toutes les religions s'accordent; car aucune, sans ces principes, ne pourrait s'établir.

Ce qu'il faut admirer dans Mahomet, c'est son habileté profonde; il grava ses lois non-seulement dans les esprits, mais dans les cœurs: c'est là le sceau du génie. Moïse, Confucius, Lycurgue,

Zoroestre, Numb, Jésus-Christ et Mahomet sont les seuls législateurs dont des institutions soient devenues des mours, aux

Le musulman, comme le juif, le Chinois, le Spartiate, le Romain, le chrétien, périt plutôt que de renoncer à ses lois.

Par malheur pour l'Orient, ce nouveau œulte, qui inspirait tant de fanatisme; et qui devait faire tant de conquêtes, était empreint d'un caractère funeste aux progrès de la civilisation. Le flambeau des autres cultes éclaire et féconde, celui-ci brûle et dessèche; s'il porte au courage pour mériter le ciel, il inspire l'insoticiance pour les biens de la tenre, et dispose au mépris des lettres et des arts. En effet, des qu'ou adopte le dogme du fatalisme, à quoi servitait d'apprendre et de prévoir, puisqu'ou ne peut rien éviter?

Mahamet disait « que l'Alcoran était incréé, » étarmel, dicté par Dieu même; il défiait les » anges d'en imites une scule phrase. » Au commencement de sa carrière prophétique, lorsqu'il s'annonça comme l'apôtre de Dieu, on lui demanda de pronver sa mission par quelques signes merveilleux. « Une religion sano mystère, répon- » dit-il, n'a pas besoin de prodiges : la vérité » fait sa, force; mais je vous prouveral expen- » dant, que le glaive de Mahomet n'a pas moins » de puissance que la verge de Moïse. »

Le nouveau prophète neitaida pas à s'aperce-

voir qu'il se trompait, et qu'il parlerait en vain à la raison des Arabes, s'il ne frappait leur imagination par des prestiges. Bientôt l'imposteur parut Imposture faire de nombreux miracles, ses disciples crurent et croient encore qu'il guérit des malades et ressuscita des morts; ils virent l'eau jaillir de ses doigts; les chameaux lui parlèrent : une épaule de monton lui. révéla qu'elle avait été empoisonnée pan un juif; mais cette révélation vint trop tard, car il en avait goûté: het depuis ce temps il souffrittoujours des effets du venin qui abrégea : probablement sa vie.

Ce qui remplit surtout les Arabes de respect et d'admiration pour lui; ce fut le rêve qu'il fit sur le mont Zama L'ange Gabriel kui ouvrit le receur, en tira une goutte noire, principe du péché, et le remplit de foi et de science. Il lui amena ensuite Alborat, animalimistérieux, monture des prophètes; cet Albarak tennit de l'îne et du mulet.; il avait une face humaine, une mâcheire de cheval et des ailes d'aigle.

Coue hote celeste: his parle; se haisse : pour le Son reve receyoir sugram dos pet-le mêne dans le temple de Mara. Jémasletni, chillest reçu par Abraham et par Jésus Christ. Il y croute une éphelle, de lamières, " par laquella il monte su sid il passo entre les étoiles, globes immenses suspendes aux cieux avec des chaînes d'on; virencentre Adam, les anges, et admire le grand odg bleu, dont la tête est si éloi-

parcourir l'espace qui les sépares Tous les coqs de la terre répétent ses chartes et en la communication de la communication d

Il traverse ensuite sept cieux de diamans, d'émeraudes, de topazes, de suplaire, d'airain d'or et d'hyacinthes; les légions des anges, les troupés de prophètes rendent hommage à Mahomet; on hii présente trois coupes, l'une de lait, l'autre de vin, la dernière de miel; il prend culte qui contentit du lait. Une voix éclatante lui dit alors d'a Si » un avais choisi le vin, tu autris échoué dans ta » grande entreprise. »

Enfin il arrive au trône de Disagnetide just orné de cotte inscription: a Han'y a pointellaintre » Dieu que Dieu, et Mallomet est son prophète. » L'Etre suprême le touche de sa main puissante, le pénètre d'abord d'un froid aigu, le remâlit après d'une force invincible, et luis apprendentent tout ce qu'il doit enseignen aux bennues n'Gordong royage fut achevé dans l'espace d'une seule muit.

Voilà donc, à la honte de l'humaine raison, la fable que les thois quinte du monde ont adoptée, et que tant de peuplies respectent anouve:

Ses pre- Les premiers disciples de Mahomet fairent la nière pré- femme et un de ses parens. Au hout de deux ans, denr nambre ne s'élévait encore qu'à cinquante.

Ses premières prédications n'enrent aucus succès.

Les Koreischites l'écoutaient avec mépris ; on assure qu'il confondit leur incrédulitéen coupant en

douns à leurs regards plu lunes que cette planére le salua, lui perlà cer avabe, ytounna luttomo de la Canha, entra dansile restribe sa chemise per en sorcom persecution, des mestorishapahers rangit

dbrecenimanda do pemple de longs jetines; de frequentes ablutions / luivanuonea la résurrection des monts, le frappa de crainte par lé tableru de son enfir get charma son imagination par la peinture desen paradis voluptueux.

Ayant rassemblé un grand nombre de ses secta- Ferveur du teurs dans un festin, le plus ardent de tous, le lieutenant jeune Ali, déclara qu'il couperait la tête et passerait son cimeterre dans le ventre de tout homme qui douterait de la mission de Mahomet, et s'opposerait à ses desseins : le prophète, dont le règne devait être celui de la terreur et du fanatisme, choisit Ali pour son lieutenant.

Cependant Abutaleb, oncle de l'imposteur, employait tous ses efforts pour engager sa tribu à se défendre de ses artifices et de ses prestiges; mais, par un reste de tendresse, il apaisait la sévérité de ceux qui voulaient le condamner à mort comme infracteur de la loi du pays, et déserteur da culte des dieux....

L'animosité des partisans de l'ancienne reli- Fuite de gion devint si vive, que Mahomet crutideveir se soustraire à leur vengeance; il se sauva: ses disciples se dispersèrent en Ethiopie.

Sur un faux bruit, croyant les esprits calmés, il

revient dans ses foyers. La mort avait terminé les jours d'Abutaleb, de Cadija; il restait ainsi sans protecteur, ses ennemis résolvent sa mort. Averti, dit-oni de leurs desseins par un ange, il se sauva avec ses amis, Abubecker et Ali. On le poursuit, on l'atteint; la lance d'un Arabe allait changer l'histoire du monde; mais l'or éloigne le fer, Mahomet séduit et désarme son meurtrier; il se L'hogiro, réfugie à Médine. Cette fuite de Mahomet, qui eut des musul-lieu l'an 622, est l'ère sacrée des musulmans : on

l'appelle l'hégire.

Médine accueille le prophète; cette ville était alors déchirée par la discorde de deux tribus, les Charegites et les Avesites, toutes deux ennemies des Koreischites; elles se réunissent en faveur de Mahomet, lui jurent sidélité, et le reconnaissent comme chef et comme apôtre.

Mahomet tife.

ère sacrée

Fort de leur appui il se rend à Koba, y entre eu triomphe; cinq cents fugitifs de la Mecque l'y rejoignent; il est proclamé roi et grand-pontife: il permet aux musulmans quatre femmes, en prend pour lui douze, sous prétexte qu'il a reçu à cet égard un privilége du ciel; enfin il déclare une guerre perpétuelle aux infidèles, et enflamme le courage de ses guerriers par des lois à la fois militaires et religieuses. L'une règle le partage du butin, l'autre déclare que le glaive est la clef du ciel; qu'une nuit passée sous les armes compte plus que deux mois de prières. Celui qui périt dans une bataille, dit le prophète, est absous; les cieux lui sont ouverts; ses blessures sont éclatantes comme le vermillon et parfumées comme l'ambre.

Dans l'espace de dix années Mahomet fit neuf ses exploits siéges et livra neuf batailles. Dans un combat sanglant contre les Koreischites, Mahomet, las de voir la victoire indécise, invoqua le secours des anges, prit dans ses mains une poignée de sable, et la jeta contre ses ennemis; soudain, frappés de terreur, ils prirent la fuite.

Dans une autre bataille, Kaleb, qu'on vit dans la suite l'un des plus zélés disciples de Mahomet, et qui était alors l'un de ses plus opiniatres adversaires, fit reculer la fortune du prophète.

A la tête d'un corps d'élite il tourna l'armée musulmane, enfonça les escadrons, et décida la victoire: Mahomet fut blessé et forcé à la retraite. Les femmes de la Mecque, furieuses comme des bacchantes, vinrent porter leur rage sur le champ de bataille, et déchirèrent avec férocité les cadavres des musulmans.

Mahomet releva le courage de ses troupes, et rendit honneur aux morts, en les plaçant au nombre des martyrs.

Accompagné de l'intrépide Ali, il remporte une victoire éclatante, et met en fuite dix mille Arabes. Il porte ensuite ses armes contre les Juiss, réussit à les vaincre, mais non à les con-TOME 8. 290

vertir, et leur jure depuis ce moment une haine éternelle.

La fortune et l'enthousiasme accroissaient conla Mecque seule lui résistait avec opiniâtreté. Comptant plus, pour la réduire, sur l'artifice que sur la violence, il propose une trève et obtient d'entrer dans la ville en pélerin, pour rendre hommage à la Divinité dans le temple de la Caaba. Sa feinte humilité, la douceur de son éloquence et son ardente dévotion édifient le peuple; une partie de la multitude se déclare pour lui. Kaleb et Amrou abandonnent l'idolâtrie; il sort avec eux, et revient bientôt au pied des remparts, suivi de dix mille soldats. Tous les vœux l'appellent; un petit nombre d'incrédules parlent vainement de résister et de combattre; enfin Abu-Sophian, gouverneur de la ville, se voit contraint d'en apporter les clés au vainqueur.

Après de si longues haines on s'attendait à un massacre; Mahomet prouva qu'il savait régner, il pardonna. Quarante victimes seules furent immolées à sa vengeance. Il renversa trois cent soixante idoles de la Caaba, et la Mecque embrassa l'islamisme.

Mahomet ne laissa point ses guerriers s'amollir par le repos; il acheva la conquête de l'Arabie. Les débris de ses ennemis vaincus, s'étant rassemblés, lui tendirent un piége; il tomba dans une embuscade, et se vit entouré de glaives menaçans.

Ses troupes découragées se débandaient ; l'intrépide Mahomet, par des prodiges de valeur, réchauffe leur zèle, échappe à un péril certain, rétablit le combat, ramène la victoire, et revient dans sa capitale en triomphe, avec six mille captifs et un butin composé de vingt-quatre mille chameaux, quarante mille moutons et quatre mille onces d'argent.

La conquête de l'Arabie, toutes les tribus réunies en un seul peuple, et la domination paisible conquêtes. des déserts, ne suffisaient pas à l'ambition de Mahomet. Méditant la conquête du monde, il écrivit à tous les princes de l'Orient, pour les inviter à reconnaître sa mission, son culte et sa loi.

Cosroès renvoya son ambassadeur avec mépris. Le prophète lui écrivit une lettre menaçante, lui annonçant la destruction prochaine de son empire. Bientôt les victoires d'Héraclius parurent accomplir cette prédiction. Ayant reçu par un avis secret la nouvelle de la mort du roi de Perse, il l'apprit à son peuple, en disant qu'il la tenait d'un ange; et, lorsque l'événement l'eut confirmée, aucun incrédule n'osa plus douter de ses révélations.

L'empereur d'Orient accueillit favorablement Défaite des l'ambassadeur de Mahomet. Les Arabes prétendent même qu'Héraclius crut à la mission du prophète, et conclut un traité avec lui. Quoi qu'il en soit, cette bonne intelligence dura peu; un lieutenant de l'empereur, gouverneur de Bostra, fit

assassiner un envoyé de Mahomel. Le prophète déclara la guerre aux Romains; ceux-ci furent vaincus près de Muta, dans une bataille que leur livrerent les Arabes. ... wellers

On peut juger par le commencement de cette lutte, qui dura huit siècles, du fanatisme héroïque que le culte de Mahomet inspirait à ses disciplés. Au milieu de la mêlée, Janfar perd la main droite, qui tenait l'étendard sacré; il le saisit de la gauche, 'là perd encore, et serre entre ses bras le drapeau jusqu'au moment où cinquante blessures le renversent sur la foule des moris.

Le bouillant Kaleb relève l'étendard, renverse tont ce qui s'oppose à ses coups, enfonce les Romains, les poursuit, en fait un affreux carnage, et se voit nommé général par l'acclamation unanime des musulmans vainqueurs.

Morte Mahomet, souverain absolu de toutes les contrées qui s'étérident de l'Euphiraté à la mer Rouge, conserva stisqu'à l'age de soixante-trois ans, malgre de fréquens accès d'épilepsie ; et les effets du posson qu'on lui avait donné, la force de son corps et la vigueur de son genie. Une fievre, qui dura quatorze jours, termina sa vie le 7 de juin 652.

Peu d'heures avant d'expirer, il fiarul à la tri-'bune; qui était à la fois sa chaire et son trône. what Si l'ai puni injustement quelqu'un; dit-il, je me "» soumets du fouet par représailles : si j'ai souillé » l'honneur d'un musulman, qu'il proclame ma » faute; si je l'ai dépouillé, que mon bien acquitte » le capital et l'intérêt. » Un seul des assistans se plaignit, et fut satisfait.

Il affranchit ses esclaves, régla ses sunérailles, et désigna pour son successeur, suivant le rapport de quelques historiens, Ali, et selon d'autres, Abubecker.

Il recommanda trois choses principales à ses disciples, de s'adanner à la prière, de chasser d'Arabie tous les idolâtres, et d'accorder les privilèges des vrais croyans à tous les hommes, de quelque pays qu'ils fussent, qui embrusseraient l'islamisme.

Enfin il déclara que l'ange Gabriel lui était venu dire adieu, et il rendit le dernier soupir sur le sein d'Aischa, la plus chérie de ses femmes.

Ses dernières paroles furent celles-ci: « Dieu, » pardonnez-moi mes péchés; je vais rejoindre » mes concitoyens qui sont au ciel. »

C'est ainsi que se termina la carrière de cet homme extraordinaire, qui, le sabre à la main, à la tête de quelques Arabes, imposant aux hommes un seul Dieu, un seul maître, un seul prophète, recommandant l'aumône, professant la pauvreté, traitant en frères ceux qui adoptaient ses dogmes, et en tributaires ceux qui refusaient d'y croire, fonda en peu d'années, à la lueur des torches du fanatisme, le plus grand et le plus formidable empire du monde.

La puissance de ses successeurs fit des progrès tonjours croissans tant qu'ils rémairent dans leurs mains le pouvoir spirituel et temporel; ils conservèrent cette double magie jusqu'au milieu du dixième siècle; mais, à cette époque, quelques guerriers andacieux ayant usurpé le sceptre , les kalifes, vicaires de Mahomet, ne gardèrent plus que le pouvoir pontifical. Il se réduisit à décider les questions relatives aux dogmes; on leur laissa le stérile honneur d'être nommés les premiers dans les prières. Enfin, au milieu du treizième siècle, lorsque les Tartares se rendirent maîtres de Bagdad, ils abolirent la dignité souveraine de kalife. Le muphu, qui le remplaça, ne fat que le ministre du culte; et l'on pourrait regarder cette époque comme celle du commencement de la décadence des musulmans; car tout empire prépare son affaiblissement et sa chute, des qu'il s'éloigne du principe qui a fondé sa force et sa grandeur.

Abubecker est élu ka-

Le prophète ne laissait point d'enfans mâles; Ali, son parent, son gendre, le plus enthouslaste de ses disciples, le plus bouillant de ses guerriers, paraissait digne de le remplacer : niais Altubecker, beau-père de Mahomet, et qui avait le premier embrassé son culte, fut élu kalife; sa vieillesse lui valut les suffrages d'Omar et d'Othman, les plus puissans des Arabes qui espéraient régner après lui.

Cette première querelle pour le trône devint dans la suite la cause d'un grand schisme et de sanglantes guerres entre les Turcs et les Persans. Cenx-ci soutiemment encora qu'Ali , mari de Fa-ontre les Turce et les time, fille de Mahomet, était le souverain légitime. C'est, selon eux, au mépris des lois divines et des droits sacrés des fatimites, que les trois premiers halifes et les princes de la dynastie des Ommindes ont régné; au reste, Ababecker justifia par son activité, par son zèle fanatique et par la rapidité de ses exploits, le choix de ses partisans.

Cent vingt-quatre mille musulmans se réunirent sous son drapeau. Après avoir fait réconnaître son autorité dans toute l'Arabie, voulant profiter des troubles qui agitaient la Perse depuis la mort de Sirgès, il entra dans l'Irac; c'était l'ancienne Chaldée. Quelques princes arabes, nommés Mundar, y avaient fondé un petit royanne qui nelevait du roi de Perse. La fille de Gosroès; Arzounidoch, régnait alors; elle epvoya une nombreuse armée contre les mahométans, sous les ordres de Mahran. Co général livra bataille aux musulmans, ils le défirent complétement, et le tuèrent : les Penses, attribuant leur malbeur à la reine, la déposèrent. Trois princes qui lui succédèrent épronvèrent le même sort; enfin Ildesgerde, fils du célèbre Sarbar, sut porté au trône par les voeux unanimes des grands et du peuple ; il régna vingt ans: mais quoiqu'il combattit avec bourage, il fut constamment vamen par Kaleb et par les mahométans.

Echec des Romains. Une autre atmée musulmane avait été envoyét, par le kalife, en Syrie a consiler ordste de Obéida. Héraclins charges l'un de ses deutenans Adrgius, de, la repousser; mais ses effonts furent vains à la tatique comaine ne patrésistement sour age invincible des Arabes, des neuve des Milhomets. Aisoba, exergait, une grande influence, sub le balife son père; elle fit donner le commandétrait de l'armée de Syrie au fameux Amrou; il se mendit montre de Gaza. Kalebassièges Bostra da prit, et marcha sur Damas; le génie d'Héraclius semblait éteint par celui de Mahomet.

Ce prince maguère si belliqueux que lieu de défendre son empire, donna l'exemple dan décembra gement; il s'éloigna de Damas et soi retula dans Antioche. Son frère Théodore, Tréunisèmaitantes ses troupes, livra bataille à Kaleh, près de Gabata; l'étendard du prophète mits en fuite les saigles remaines cisagnes ses montes de ses que de la comment de la

Par les ordres d'Hérachius une nouvellemente vint s'oppages his marche des vainquours Embart die par co-seconts is la garnison de Damisofit line sortie, tailla en pièces un compo emernis chieva dans leur camp un grand nombre désfaunces dans leur camp un grand nombre désfaunces dans la request, et selsont en marche pour rentecro dans da villance ces trophées. Les général romain Pierre, qu'il commandait cette troupe, employa la violence inturnoutrager la pudeur de Kaula sa prisonnière, et femme

d'un chef sarrasing mals il ne tarda pas à se convaincie que les musulmenes étaient aussi fières et aussi bravers que leurs époux. L'intrépide Kaula repousse aveolvigueur concoffense, sasipum cimoterres legaunes femmes suivent son exemple ! todos d'armende lances per rangent en massel 40 serrent desal des, resistent vallemment au Minte Come foode de Romains qui les entouralent; la réq sistance opiniane de ces guerrières rendit le comb bdo si long, que Kaleb cut le temps d'arriver le leur secoules, il purutt, enfonce les Ploinings et luc leur général Pierre. par celci de Maroma 🕝 🗅 Pen de tempsupujeik, Théodore livra aux Inrasins, près des mars d'Ainddin, que buaille qui duta deux jours sacks fin du premier, la victoire étant indécises Théodore propose une trève pendant laquelle it dresse à Kalebane embûche dans le dessein de la sassiner Cette persidie decou verte, redouble la fureur des Sarrasinspilsum foncent Barmée runaide, la forcent tola tetralte, la plourseiven per en font un grand dannage a Jair om Théodore Cralliansises débris promocratore selsteplile sorte des combatuy présud'Emèles mais les subdats wordains meiprine hrees; ord reprocessed the servir sous thir, sur feetest, et proclament empereur un officier nommé Bame dune troupe fittele nebompagne Théodore dans su retrite u et par sa défection uffiblit l'armée. Les Sarrasins profitent Some by a Good to water of \* An 634.

de ces discordes, attaquent impétueusement l'armée de Baane et la taillent en pièces. Cet usurpateur d'un moment courut cacher sa houte dans les déserts de Sinat, où il se fit moine.

Le siége de Damas continuait; Thomas, gendre d'Héraclius, défendait la ville avec courage; mais la trahison d'un prêtre, nommé Josias, en ouvrit la nuit les portes à Kaleb. Le général avabe en chassa tous les habitans qui refusèrent d'embrasser l'islamisme ou de payer un tribut.

Implacable dans son triomphe, il fit poursuivre les fuyards, qui furent presque tous massacrés, ainsi que Thomas leur cheft. Lorsque le faible Héraclius apprit la perte de Damas, il s'écria : « C'en est fait de la Syrie. » Ge prince, qui ne savait plus ni régner en empereur, ni mourir en soldat, sortit d'Antioche, et partit pour Constantinople.

Mort d'Abubccker. Le jour même où la prise de Damas ajoutait tant d'éclat à la puissance des Saurasins, le kalife Ababecker mourut \*. Trompé le premier par Mahormet, il était, de bonne foi, apôtre de l'islamisme; les musulmans le regrettèrent : ils admiraient es piété, sa justice et son humble simplicité, autant que la fierté de son courage. Sous sem nègne, les Sarrasins avaient conquis quatre riches provinces; en ne trouva chez lui, pour tout trésor, que quarrante écus.

<sup>\*</sup> An 634.

Les Arabes, comme les anciens Romains, respectaient alors la pauvreté; elle donne une apre vigueur qui, dans tous les temps, triomphe de la mollesse et du luxe. L'or de l'Asie était tombé dévant le fer de Rome, et la pourpre romaine shumiha devant les rustiques toisons qui couvraient les sauvages habitans du Nord.

Abubecker, dans ses derniers momens, désigna Elévation Omar pour son successeur. Celui-ci refusait cet honneur, disant : « La gloire me suffit, je n'ai » pas besoin de couronne. » -- « Cela petit être, » répondit le kahie; maiselle a besoin de vous. » Omar obéit. Monté sur le trône du chef des creyans, il prit le titre de prince des fidèles, ou d'émir Almoumenin; les chrétiens, défigurant ce nom, en firent depuis celui de Miramolin.

Kaleb, long-temps rival d'Ontar, prévit sa disgrâce, et s'y résigna; il fut destitué; et ce guerrier farouche, qu'on nommait l'Attila musulman, trop religieux pour résister aux ordres du pontife-roi, descendit, sans murmurer, de la dignité de général aux emplois les plus subalternes, qu'il était certain d'illustrer par son cimeterre redoutable et par sa bravoure enthousiaste.

Cependant Héraclius attribuait ses revers non à leur vraie cause, à sa faiblesse, mais aux divisions raclius. qui régnaient parmi les chrôtiens; il prévit la chute prochaine de Jérusalem; son zèle religieux ne s'était pas refroidi comme son courage. Il se

rendit dans la ville sainte, y puit la vraie croix, et, pour la dérober aux outrages des Sarrasins, il l'envoya à Constantinople e c'était annoncer au peuple de nouvelles défaites, et les rendre plus certaines encore.

Le souvenir de son ancienne gloire lui rendait plus amer le sentiment de sa honte présente. Arrivé près de la capitale, il s'arrêta long-temps dans une maison de plaisance, n'esant reparaître vaincu sur le théatre de ses triomphes. Là, il reput l'avis d'une commation tramée contre ses jours. Dès qu'on devient faible, on ne tarde pas à être oruel; sur un simple soupçon, croyant son frère et son neveu coupables, il les fit mutiler et les exila. Cependant, pressé par les instances du sénat, il fit jeter un pont de bateaux sur le Bosphore, traversa furtivement sa capitale, et rentra en fugitif dans son palais, à la faveur des ombres de la nuit.

Sa renommée, expirante dans l'Orient, vivait encore dans le Nord. Cuprat, roi des Bulgares, conclut avec lui un traité d'alliance, et chassa les Abares, qui menaçaient les frontières de l'empire. Mais rien n'arrétait les progrès des Sarrasins, leurs armes ravageaient la Syrie et la Phénicie. Le pillage pouvait amollir leurs mœurs, qui faisalent leur force. Omar, par sa rigueur, affermit leur foi, leur discipline et leur courage; il punit sévèrement quelques musulmans qui avaient bu du vin à Damas. Le lieutepant du kaliste, Abu-Obéida,

avait accordé attainfidèles des trèves pour recevoir d'eux destributé; Omanlui reprocha publiquement cette honteuse faiblesse dplusieurs villes:de Syrie, et entre antres Balbeck, ainsi qu'Elmèse, tombièrent sous les armes des Arabes.

Ce torrent de yastateism menaçait l'empire d'une ruine prochaine. Réveillé par ce danger imminent, de guerre. Héraclius resemble toutes les forces de l'Asie et desl'Europe soil ren donne le commandement à un général estimé, hommé Manuel. Omar, instruit one cent vingt mille Romains marchent contre les musulmans, accorte en chaire, appelle aux armes tous les fidèles, et envoie de nombreux renforts en Svile. Bientot les armées furent en présence; Manuel, avant de combattre et de livrer les destinées de l'empire aux chances d'une bataille, voulut tenter la voie des négociations. Dans la conférence qui eut lieu entre les généraux, Ma-nuel vit avec surprise les musulmans s'asseoir sur la terre, et refuser les sièges qu'on leur offrait: « D'où vient votre étonnement? dit Kaleb, Ce » gazon émaillé de fleurs est le siège que Dieu » nous a domné, et suppasse en richesses les , » trônes les plus magnifiques des chrétiens. »

Les Sarrasins voulaient conquérica dominer et Bataille de Convertir, les Romains, ne pouvaient ni ne voulaient se sommettre; la conférence fet rompue, et des deux côtés on courus aux armes pour décider par le fer, dans les plaines d'Yarmouse, cette grande querelle.

C'est aux époques héroïques des nations qu'on voit toujours l'intérêt privé disparattre devant l'intérêt public. Le général des musulmans, Abu-Obéida, savait que Kaleb lui était supérieur en talens: sacrifiant son amour-propre à l'amour de la patrie, il lui remit le commandement de l'armée, se plaça en arrière à la tête de la réserve, avec le drapeau jaune de Mahomet, et là, entouré de femmes sarrasines, il ne s'occupait qu'à exciter l'ardeur des braves et à empêcher la fuite des faibles.

La mêlée fut longue, affreuse; le désir de soutenir la gloire romaine animait une armée, l'autre combattait avec la fureur du fanatisme: la victoire demeura incertaine pendant deux jours; cependant l'adresse des archers chrétiens faisait pencher la fortune du côté des Romains; leurs traits, leurs flèches avaient privé de la vue sept cents des musulmans les plus braves. Les Arabes, découragés, commençaient à plier; tout à coup les femmes sarrasines s'élancent en foule, sous les ordres de Kaula, se jettent au milieu des dangers, se placent à la tête des musulmans, leur reprochent leur lacheté, et raniment leur courage par leur exemple.

Bravoure des Sarra-

> L'intrépide Kaula est blessée et renversée; une autre femme, Oséira, la sauve de la mort, en

tranchant la tête du Romain qui la frappait. Le combat recommence partout avec acharnement; tandis que le succès restait encore douteux, un soldat chrétien, dont un officier romain avait outragé la femme, se concerte avec les Sarrasins, trompe Manuel par un faux rapport, et lui indique un gué par lequel il peut, dit-il, tourner les ennemis.

Le général tombe dans le piége; il est attaqué Défaite des à l'improviste; les plus bravés de ses guerriers sont noyés dans le fleuve; cet échec décide la vietoire : les Romains, enfoncés de toutes parts, prennent la fuite, et laissent cent mille hommes sur le champ de bataille : les musulmans n'en perdirent que cinq mille \*. Manuel, prisonnier, fut conduit à Damas, où on l'assassina.

Les vainqueurs marchèrent contre Jérusalem Capitulaet l'investirent; tous ces guerriers fanatiques s'é-russiem. criaient : « Entrons dans la terre sainte que Dieu » nous a destinée. »

Vainement le patriarche Sophrone s'efforça de détourner leurs armes, en les conjurant d'épargner une ville sacrée. « C'est parce qu'elle est » sacrée, dit Kaleb, c'est parce qu'elle est le » tombeau des prophètes que nous sommes plus » dignes que vous de l'occuper. »

Sophrone consentit à capitaler; mais il ne voulut traiter qu'avec le kalife. Omar vint rejoindre l'ar-

<sup>\*</sup> An 635:

mép is ce) figurgenquésqua de l'Asis augméntaitse chire, en la govérant de la simplicité d'un hamilles pelarin. Il montait un chameau a charge de deux ses qui comonient de l'orge; du ris et distintruis i devant lai on avait place une putre aemplib de avil et derrière un grand plat de boild Deux que sceique damestiques, le suivaient s'il primeit suns cour ses Mergas modestes. Apergorant sur la route qualques Sarrasina vetus de robes de soie, il les fitetraises dans la boue. Satente comme celle d'un Atthé vulgaire, métait chuverte que de peaux de chais meany. On n'y voyait d'autres siéges que la terrait . Le kalifo promit eux habitens de Jérusalem la vie et la liberté du oulte, ainsi que la gonagrations de leurs églises; mais il leur défendit tous signes; extérieurs, les croix, les cloches de leur interdit le prosélytisme, les soumit à portentin habit dista tincuif, leur défendit de parler l'arabe, de porter des armes, les assujettin à un tribut, etcles force !

de reconnaître son autorité souveraité. 3 296 de rentre d'o. Omar entra, au mois de mai 638 dans Jénus Jénus d'ans dans salem, accompagné du patriavelle : et aprènque triomphe éclatant sur la groix, il marcha tontre : Alep, s'en empara, et assiégea Antiochéseous:

Nestorius, général comain, défendit voillant de la capitale de la Syrie proje enfine dans une sortie, ses troupes ayant été millées en pièces up la ville tomba au pouvoir du vairqueur suite en prièces une sortie.

\* An 638. '

....

er victory tests

Duns le hiệm temps Amron attaquair Obarée; le jeune prince Constantin, après avoir demandé vainement la paix y thi livra bataille et la perdit! Les Airelies se rendirent matres de Charés, de Tyr et de Pripolity ainsi, toute la Syrie fat con quise en six années. , and beautifue

La soumission de cette vaste contrée ne la fit point jouir du repos qu'elle espérait ; le ffeau de la peste, succedant à celui de la guerre, y exerça de Kaleb d'affreux ravages; cette contagion sit périr vingtcinq mille musulmans. Le vaillant Kaleb leur survécut peu. Les Sarvasins conquirent ensuite la Mésopotamie : l'accroissement de leur puissance augmentait leur ambition comme leurs forces; le prosélytisme grossissait sans cesse leurs armées. Le plus rapide propagateur d'un culte est un glaive uromphant.

Omer ne cherchait qu'un prétexte pour porter invesion l'Alcoran et ses armes en Egypte. Le plus man-Egypte. vais des conseillers, la peur, poussa le patriarche Cyrus à lui offrir l'occasion qu'il désirait; dans l'espoir d'éviter l'invasion, il l'appela, en promettant au kalife une forte somme d'argent, qu'il lui fut impossible de rassembler. Company of

Amrou, pour se venger de ce manque de foi, entre en Egypte ; et, quoi qu'il ne commande que quatre mille Arabes, il met en fuite deux armées romaines: Gyrus; égaré par ses frayeurs extravagantes, compromet la dignité impériale, en

TOME 8.

offrant pour fomme au kalife une fille de l'empereur: un refus heutain ne lai laissa que la honte de cette proposition ridisule. Péluse et plusieurs villes se rendent; Alexandrie est assiégée; le patriarche menace Amrou du courroux de Dieu et de la vengeance des Romains. Le fier Arabe, étendant sa main vers la colonne de Pompée, répond grossièrement au pontife: « Nous ne sortipons d'Egypte que lorsque tu auras avalé ce mannument, » La résistance d'Alexandrie dura quatorze mois.

Héraclius veyait avec désespoir un peuple nomade, naguère obscur et presque ignoré, détruire sa gloire, effacer sa puissance et renverser l'empire; il n'était pas plus heureux en Occident : la jeunesse d'Adaloald, roi des Lombards, donnait aux Romains quelque espoir de l'attaquer avec succès; mais Théodelinde sa mère sut maintenir habilement son autorité.

Quand elle mourut, son fils, déposé par les grands, se réfugia chez l'exarque. Arioald s'empara de son trône; l'exarque, au lieu de profiter de ces troubles, ne soutint pas le roi détrôné: bien plus, corrompu par l'argent d'Arioald, il fit assassiner le duc de Frioul, qui s'était armé contre l'usarpateur.

Mort d'Héraclius . Héraclius, voyant l'Espagne enlevée pour jamais à son sceptre, l'Italie presque tout entière sous la domination des Lombards, la Syrie, la Palestine, la Phénicie conquises par les musulmans, et Alexandrie au moment de tomber dans leurs mains, mouruit accablé de remords et de chagrins.

Il avait régné trente ans; ses premiers exploits ressuscitèrent la gloire de l'empire romain; mais les qualités les plus brillantes deviennent inutiles lorsqu'elles ne sont pas soutenues par la force du caractère. Héraclius jeta un vif éclat tant qu'il fut favorisé par la fortune, mais il ne sut point lutter contre sa rigueur; et ce conquérant, dont le sceptre parut d'abord si puissant et le glaive si redoutable, abattu par le malheur, tomba sans gloire, ne laissant après lui qu'une renommée ternie et un trône brisé.

Son premier fils Hérachus Constantin, né d'Eudoxie, avait vingt-huit ans; Héracléonas, fils de Martine, était âgé de dix-neuf. L'empereur, au moment d'expirer, décida qu'ils régneraient tous deux sous la tutelle de l'impératrice Martine \*.

<sup>\*</sup> An 641.

## CHAPITRE DIXIÈME.

Régence de l'impératrice Martine, rejetée par le peuple. — Constantin III est empereur. — Son aveugle confiance dans Philagre. — Mission de Valentin, écuyer de Philagre. — Mort de Constantin après trois mois de règne. — Usurpation d'Héracléonas, fils de Martine. — Exil de Philagre. — Révolte des armées en faveur des fils de Constantin. — Constant II est couronné. — Valentin est nommé César. — Mort de Martine et d'Héracléonas. — Mort de Valentin.

## CONSTANTIN III, HÉRACLÉONAS. CONSTANT II. (An 641.)

Les limites de l'empire se rétrécissaient tous les jours, et plus il s'était abaissé, plus les empereurs avaient élevé leur pouvoir. On ne consultait plus, pour donner le sceptre, ni le sénat, ni l'armée; on se contentait seulement, pour la forme, de rassembler la multitude, de lui faire quelques promesses, de lui lire les dernières volontés du prince qui venait de mourir, et de lui montrer son nouveau maître.

Mais le despotisme affaiblit sa base en s'élevant; bientôt il n'a plus pour appui que la roue mobile de la fortune; et, dès qu'elle chancelle, il tombe sans secours, parce qu'il existait sans soutien.

Après la mort d'Héraclius, l'impératrice Martine Régence convoque le peuple, fait lire en sa présence le testa-ratrice Marment de son époux, et déclare qu'en vertu de cet tée par le acte les deux princes vont régner sous sa protection. Elle s'attendait à des acclamations, elle n'entend que des murmures : partout on s'écrie qu'on ne peut opposer aux terribles Arabes une impératrice et un enfant, qu'il faut éviter les malheurs de la Perse qu'une faible reine a laissé envahir par les musulmans, et que les Romains, accoutumés à saluer du nom d'empereur un général victorieux, s'aviliraient en se laissant gouverner par une femme. Tel est le peuple : servile dans les temps de prospérité, et séditieux dans les jours de revers.

Martine, dont le dessein était d'abord, dit-on, constan-tin III est de régner seule, se voit sorcée d'appeler les empereur. princes; elle désirait au moins qu'on choisit pour empereur son fils Héracléonas, qu'elle était certaine de gouverner? Mais le peuple préféra et proclama le fils d'Eudoxie, Constantin, que déjà l'on avait vu plusieurs fois signalant son courage à la tête des armées.

Les fatigues de la guerre avaient affaibli la santé son avengte et le caractère de ce prince; il donna sa confiance dans Phiau trésorier de l'empire; Philagre, homme cupide qui l'égara par de funestes conseils. Il fit déterrer son père Héraclius, afin de prendre dans son tombeau une couronne d'or qu'on y avait déposée; il força le patriarche Pyrrhus à rendre une forte

Mission de Valentin,

écuyer de Philagre.

somme d'argent remise entre ses mains pour l'entretien de l'impératrice; ces premiers actes de son règne inspirèrent au peuple autant de crainte que de mépris.

Il avait deux fils, Constant et Théodose. Philagre lui conseilla de les recommander à la bienveillance des armées. Valentin, écnyer de Philagre, fut chargé de cette mission. Dans toutes ces démarches on voyait avec peine une faiblesse, prélude ordinaire de la tyrannie, et présage presque certain pour les peuples des plus grands malheurs. Mais Constan-

Mort de Constantin après trois tin n'eut pas le temps de justifier ces craintes ou de mois de réparer ces erreurs. Après trois mois de règne il rėgne. mourut. On crut généralement que Martine et Pyrrhus l'avaient empoisonné.

Héracléonas, dirigé par sa mère, s'empare du Usurpation nas, fils de trône, gagne la garde par des largesses, et renvoie dans Alexandrie le patriarche Cyrus qu'Héraclius avait déposé pour le punir de sa lâche conduite avec les Arabes. Philagre fut exilé à Ceuta en Exil

de Philagre Afrique.

Cependant Valentin rappelait aux armées les Révolte des armées en faveur droits des fils de Constantin; elles se révoltèrent des fils de Constantin en leur faveur : et le peuple de cette province, informé de leur rébellion, se souleva, exigeant à grands cris que l'on cédât le sceptre à Constant: la garde veut en vain résister. La multitude armée se répand dans les rues, parcourt en fureur la ville, menace le palais et livre

cathédrale au pillage. L'impératrice, tremblante, content il consent à couronner Constant, et le patriarche né. Pyrrhus fuit en Afrique.

Valentin arrive à la tête des troupes, lève le est nomme masque et découvre ses ambitieux projets; il avait Cém. paru d'abord ne s'amper que pour remettre Constant sur le trône; mais il exige alors qu'on le nomme lui-même César, et qu'on lui donne le commandement de la garde : Martine et son fils eurent la faiblesse d'y consentir.

Cette lâcheté ne fit que rendre leur perte plus de certaine et plus prompte. Valentin, car Constant, atoms. âgé de onze ans, n'avait que le titre d'empereur, Valentin fit arrêter Martine et Héracléonas; il les accusa d'empoisonnement, le sénat les juges et les condamna. La mère et le fils furent eruellement mutilés: ils terminèrent leurs jours dans l'exil et dans l'obscurité.

La régence de Valentin fut pour l'empire une époque de honte et de revers. Il ne jouit pas longtemps du titre de César. Aspirant à celui d'empereur, il excita, trois ans après, une émeute populaire; et y périt égorgé par la garde de son pupille.

more fighered

Carlot Land Harrison B. S. S. S. S. S. The land of the state of round of State of the House to the contract of distinctubilies, quittes controcaiques est elements pardires.

mountain CHAPITRE ONZUME ilim uA

Confecte de l'Egypte par le kalle Omar! - Intendie de la bi-- holisthagus M'Alexandrie, 310 Chrispath ide l'Isilie par la chondon bande . Althrication of a september of the Rethands - Althre Bègne du kalife Othman Birdhaille de Cadénie. - Bataille nommée la victoire des victoires. - Bataille entre les Romains et les Arabes. - Edit nommé type de Constant. 2012 Digrace, desite et mort de Perhinde Olympiul. 29 Invader Strengtheiten auf in der Bereich der Bereichten der Bereichte gestellt der Bereichte der Bereich - Devouement d'un soldat napolitain, 15 Fuits de Constant. -Mort d'Othman. - Guerre entre Ali et Moavia pour le ka lifat. - Compiration de trois musulmans. - Mort d'Ali. Perfidie de Moavia a l'égard de Hasan , fill d'Ali. Mort d'Hasan. - Rigne de Moavial - Sectler Milli code Moavia H Conquete de l'Esclavonie par Constant, - Soffils Misaquins et Tibère sont nommés Césars. — Paix entre Moavia et Constant. - Mort de Théodore, frère de Constant. - Remords de Constant pour ce crime. Tusurpation de Grimoald en Lom-Bardie. - Saportale à l'égard de Gondeberouve Porthant. L Mort de Gundebert, H. Paite de Pertharit. e. Vietvire de Godonneld sur les Erangais. - Projet de capquete de Constanti Son arnivée et ses échecs en Italie. - Ses exactions et sa mort. S 2011 Jrininganita dale ob ils sontingers

b faisoient 64 nA) H TRATERION & fais-les britier. M America beer

Un grand désastre signala la première adaée du règne de Constant Amréu, lieutenant du kulife. Omar, se randit maître de Aoute l'Egypte; et s'emp para d'Alexandrie. Il trouva dans cette ville des trésors immenses, quatre mille palais, autant de

Conquête de l'Egypte par le kalifo Omar. bains publics, quatre cents cirques, et douse mille jardins.

Au milieu de sa nombre de population on comptait quarante mille juifs qui nour issaient delax ducate, eque paya chaque Israelhe: pate ce moven, ils racheterent leur vie, leurs proprietes. -svilles imponses richesees mondirent les commêtes des anusulmans plus rapides; Als ne let de pensuient due pour entretenir leurs armees nombreuses, et pour orner leurs mosquées. La religion laisant à chaque nousulman un devoir de rester pauxes le lume proble érait de seul que ils construsent effout se prodiguait alorempout la solve pour la selore, pour la patrie, et rien pour les individus. Amrou voulait protéger les lettres, et sauver la bibliothèque d'Alexandrie; ellerétait composée bliothèque de cinq cent mille volumes. Il constitte le kulife; drie. le farodohe Omat lependir: "Si ces heres he con-» tiennent que ce qu'on trouve dans l'Alcoran » ils sont inutiles ; s'ils renferment des choses qui » lui soient contraires ils sont dangeroux; ainsi, » fais-les brûler. » Amrou obeit à regret; ce

uly grachisticalitizations acticlases character acticles as a construction of the contract of

Erdingst calefingissheddin Anne'h beneimendes anp para d'Alexandrie. Il trouve dabaoun usions's lab trésors innueuses, quatre noie minis. Usana de

site in the spice of the state of the state of the spice of the spice

Amrou fit nettoyer le gapal d'Adrien, et le rendit navigable. La peste de l'Egypte, ajoutée à celle de la Palestine , jetail'empire dans une profonde constennation Constant implora vainement, les conseils du séget. Lorsque autrefois, décoré par la victoire. Maro Anrèle rendait, à ce corps auguste la liberté des discussions, il inspirait un juste respect. Mais un faible despote dépouillé, qui demandait tardivement conseilar ajescitait qui una raitió cressemblente su prépris....

D'un autre côté, les Lombards faisaient de con-Conquête de l'Italie par les Iom, tinuels progrès; ils s'emparèrent de Gênes, mirent en fuite l'exarque Platon, prirent Savone, et se rendirect maîtres de toute l'Italie jusqu'aux Alpes. 94

Publication du code

Leur roi, Rotharis, fameux parises exploits, lomberd de devint encore plus célèbre par l'abolition du droit romain et par l'établissement du gode lombard. Ce code s'étendit dans l'Occident; les Normands l'adoptèrent. De nos jours, dans lé royaume de Naples, plusieurs de ses dispositions étaient encore en vigueur.

> Jusque là les Lombards n'avaient, été régis que par des coutumes et des traditions : Rotharis publia, en 643, son code, dans le dessein d'imiter Dagobert qui avait rassemblé pour le France les lois des Allemands, des Francs et des Bavarois; le droit féodal européen tire son origine du droit lombard. Les nobles, les magistrats, le clergé

discutaient les lois proposées par le roi, et, si l'on en croit quelques historiens, les députés du peuple étaient alors admis dans les assemblées.

Après la mort d'Ayon, duc de Bénévent, Rodoald, son successeur, étendit les possessions des Lombards. Peu de temps après, Grimoald son frère le remplaça; ce fut lui qui, dans la suite; s'empara du sceptre de Milan, en détrônant Perthariu

> Mort d'Omar.

Le héros des musulmans, le conquérant de la Syrie, de la Mésopotamie, de l'Egypte, de la Lybie et de la Perse jusqu'à l'Oxus, le célèbre Omar, périt l'an 644, sous le poignard d'un esclave. Il avait pris, dit Cantemir, trente-six mille villes ou châteaux, détruit quatre mille temples idolàtres ou chrétiens. Il fonda ou rebâtit quatorze cents mosquées. Selon les mahométans, le bâton d'Omar était plus redoutable que l'épée de ses successeurs; il ne voulut pas laisser le trône à ses enfans: « C'est bien assez pour ma famille, disait-» il, qu'un de ses membres ait un aussi grand » compte à rendre à Dieu. »

Six commissaires, revêtus de ses pouvoirs, choi- Rigno du sirent pour kalife Othman, guerrier célèbre, et man que Mahomet avait éloigné du trône parce qu'il préférait les intérêts de sa famille à ceux de l'Etat. Sous son règne, les musulmans achevèrent la conquête de la Perse.

Batzille de Cadésie.

Saad, héros sarrasin, avait gagné, à vingt lieues de Babylone, la fameuse bataille de Cadésie, contre Rustan, général d'Ildesgerde; Rustan disputa trois jours la victoire. Le roi de Perse, vaincu, s'enstit dans le Korassan; les Arabes s'emparètent, à Modin, de ses trésors; Saad pour suivit l'infortuné Ildesgerde, qui chercha un asile dans le Turkestan.

Cependant le brave Rustan, illustrant son malvictoire des heur mappelle aux armes tous les Perses, et à la tête d'une armée innombrable, et qu'il avait été impossible d'organiser, tente un dernier effort nour sauver la monarchie. Les deux armées se rencontrent près de Nahavend; les Arabes nommèrent cette bataille la victoire des victoires; au premier choc, les Sarrasins sont d'abord enfoncés; leur général Nooman est tué; son lieutenant, Godaifa, rétablit le combat; après une longue résistance l'armée persanne fut taillée en pièces.

Ildesgerde resta caché cinq ans dans un désert; un prince turc, nommé Turkhan, à la tête de six mille hommes, vient lui offrir de le replacer sur son trône; l'orgueil des rois est plus constant que leur fortune; ce vice survit souvent à leur pouvoir. Ildesgerde recut avec hauteur les offres du chef d'une horde barbare; Turkhan, irrité de ses mépris, se range parmi ses ennemis, se déclare mahométan, et lui fait trancher la tête; avec elle tomba l'antique empire des Perses qui devint une

province des kalifes \* Pérose, fils d'Ildesperde, se retira chez les Chipois. L'empereur l'accueillit le nomma capitaine de les gardes , et lui promit des seçours pour presonquérin la Perse, mais il n'osa ou ne put tenin se promesse ablemét la rene des rois persans éteignit panila mont de Pérose et de son fils.

Othman justifia, par ses fautes, les reproches de Mahamet; lorsque les généraux Arabes avaient remporté des victoires, il les remplaçais par sont frère Abdalla, qui vanait en recueillir l'honneur et le fruit. Après la fuite d'Ildesgerde, Abdalla vint commander dant la Perse, le kalife l'envoyal ensuite dans l'Egypte conquise, et ne tarda pastà s'en repentir.

Manuel, général romain, trompant sa vigilance, rentra dans Alexandrie. L'invincible Amvou répara cet échec, et reprit cette capitale; l'injuste Othman laissa cependant le gouvernement de l'Eugypte à Abdalla, et se rendit ainsi odieux aux Sarrasins.

Bientôt on sut que, méprisant la faiblesse de Bataille l'empereur d'Orient, le patrice Grégoire s'était Romains et les Arabes rendu indépendant en Afrique. Cettes défection donna l'espoir au kalife de conquérir Carthage; il y envoya quarante mille Arabes sous les ordres d'Abdalla; Grégoire, à la tête de cent vingt mille!

<sup>\*</sup> An 651.

Romains, lui livra bataille près de Yacoubée : elle dura tout un jour sans résultat décisif: la fille de Grégoire, montrant le même courage que fit briller autrefois Clélie, combattit avec valeur au premier rang des légions. Le faible Abdalla était resté dans sa tente, loin du bruit des armes, parce qu'on lui avait dit que Grégoire promettait seize cent mille francs et la main de sa fille à celui qui lui apporterait la tête du chef des Arabes. Enfin, il prit le parti de meutre aussi la tête de Grégoire à prix. Pendant plusieurs jours le combat se renouvela avec fureur, mais dans un dernier choc. Grégoire avant été tué d'un coup de lance, les Africains découragés cédèrent la victoire et prirent la fuite; la belliqueuse fille du patrice tomba dans les sers de Zobeir, lieutenant d'Abdalla \*.

Cette même année le Sarrasin Moavia fit une descente dans l'île de Chypre, en enleva les hahitans et les réduisit à l'esclavage.

Edit nomm*biyps* de Constant.

Loin d'être réveillé par ses revers, et par la chute de l'Afrique, l'empereur Constant ne s'occupait qu'à protéger l'hérésie des monothélites; il publia en leur faveur un édit qu'on nomma type de Constant. Le patriarche Pyrrhus se rendit à Rome pour adjurer l'hérésie; mais l'exarque de Ravenne le força très-vite à se rétracter : le pape Théodore excommunia le patriarche Martin,

<sup>\*</sup> An 648.

parvenu au trône pontifical, ressembla dans Rome un synode de cent cinq évêques : ils condamnèrent l'hérésie et l'édit de l'empereur.

Cependant les Sarrasins, qui ne s'amusaient point encore à disputer sur la foi, continuaient à propager leurs dogmes par le glaive. Abdalla se rendit maître de toute la Nubie; les Sarrasins firent une descente en Sicile; le patrice d'Arménie conclut une alliance avec les Arabes; le terrible Moavia s'empara de Rhodes; et le fameux colosse, qui fermait le port de cette île, frappa, dit-on, d'étonnement et de respect le colosse musulman.

L'empereur Constant, plus irrité de la résis- Diagrace, défaite et tance du pape Martin que des victoires des mort de Arabes, chargea l'exarque Olympius de l'assas-Olympias. siner, et pour le punir d'avoir échoué dans ce dessein, il lui ôta sa place, et l'envoya en Sioile combattre les Sarrasins.

Olympius, vaincu, succomba aux chagrins que lui causaient sa défaite et sa disgrâce; son successeur, Callionas, se rendit à Rome, brava les fureurs du peuple, les menaces du clergé, arracha violemment le pape de l'Eglise dans laquelle il s'était réfugié, et l'envoya à Constantinople ; il y fut jugé et condamné par ses ennemis.

On le traina dans les rues, escorté par deux bourreaux : son cou était enfermé dans un carcan ; il fut jeté dans un cachot; l'empereur voulait l'y

faire moulirité faim : le quolier, plus humain, le noursit: Le paniarche: Paul ; queique ement du pape, obtint qu'on éparguerait ses jours : sirfat exilé à Cherson pet mourte en 656 var cette côtes adora di corror esta 

- Le clengé lui donna pour successeur d'altord Engène, et ensuite saint Maxime que méritèrent ansei la persécution en combattant l'hérésie: Rien ne semblait pouvoir suspendre la chare totale d'uni empire attaqué par de si redoutables ennemis jet gouverné par un prince extravegent, qui laissaib les kalifes s'avancer sans obstacles, et ne combattait que les papes. L'armée des Sarrasins traverse la Syrie et s'ap-

Invasion des Sarra-

proche de Constantinople. L'empereur est enfin forcé de défendre sa couronne, sa croyance et sa Association liberté; il s'embarque sur sa flotte, et laisse dans de Constan-tin à l'em- la capitale son fils Constantin, associé à l'empire: les deux armées navales se rencontrent sur les côtes de Lycie et se livrent bataille; au premier choc, la victoire se déclare pour les mahométans; . leurs bâtimens entourent le vaisseau impérial ct' le prennent à l'abordage. Un soldat napolitain, ment d'un dont le dévoûment hérogue aurait du immortiliser le non, se couvre des habits et des orne-

ment d'un litain.

Fuite de Constant

mens impériaux; il est pris et massacré par les Arabes, sandis que l'empereur, sous un déguisement! obscur le se jette à la nage et se sauve sur une chaloupe.

si Liempine alie masalmans senilaliti deveir ale laven some rivata quir les Pruides de la Grèce aide Rome et de la Perse Jusque la linnion des Sarrapine grant and although some appreciate this afters fait leur force; leur discorde sauva le monde. ote 1. Othman quetifies, per son égoïsme à les prédic- d'Othman tions de Mahoppet, et Prélère saidanille de Etabl Les principaux émira qui se trouvillent à déditio, indignds do wit, Abdiller feère du kelife, accus mulant des tréses , des harrieurs , des terrimes demens pipuis sent du druis de feurs exploiss pas revoltene: ils demandent sa destitution; el veud lent qu'on donne le commandement des armées au brave Mahomet, fils d'Abubecker. Pour les apaiser, le kalife promet de condescendre à leurs voeux; mais une de ses lettres, interceptée, apprend aux émirs qu'il avait chargé un émissaire de tuer Mahomet. Leur fureur alors ne connaît plus de bornes; ils rassemblent leurs partisans et courent aux armes : hientôt ils reviennent assiéger la ville; les partisans du kalife la

som cimeterre dans le sciplie d'in panet many mon Dans comoment le kalife, lâgé de quatre vistgt deux ans, lisait avec dévotion l'Alcorana Le unmulte de l'assaut, le bruit des armes, l'approche TOME 8.

désendent un mois avec courage; enfin les rehelles escaladent les, remparts; Mahomet, à leur, tête, entre dans le palais d'Othman, et lui plonge

du fer, ne purent détourner ses regards fixés sur le livre sacré : la mort seule fit cesser sa prière...

... Les meurtriers élevèrent au kalifat Ali ; gendré Mosvie du prophète; mais la célèbre Aischa, veuve de Mahomet, toujours ambitieuse et toujours puissante, se déclara pour Moavia, qu'elle soutint à la tête d'un parti nombreux.

. Les deux factions se livrèrent un combat sanglent: Aïscha, montée sur un chameau, parut au premier rang de ses guerriers. Dix-sept mille Arabes périrent dans cette mélée : Ali demeura vainqueur. Aïscha fut prise; mais le respect des musulmans environna dans les fers la femme chérie du prophète : elle finit ses jours à Médine, tellement vénérée, que, captive, elle semblait encore commander.

Moavia, résolu de soutenir ses droits et de venger la mort d'Othman, vint avec quinze mille guerriers combattre Ali, qui en rassemblait vingtcinq mille sous ses drapeaux.

- Ces deux armées semblaient animées de la double fureur de l'ambition et du fanatisme : des hommes si intrépides auraient conquis l'Europe : heureusement ils se déchirèrent entre eux.

On assure qu'ils se livrèrent, dans l'espace de trois mois, quatre-vingt-dix hatailles. Un dernier combat, le plus affreux de tous, et qui ent lieu dans les ténèbres de la nuit, termina cette que relle : des deux côtés l'acharnement était au

comble; on combattait corps à corps; un profond silence rendait le carnage plus horrible; chacun donnait ou recevait la mort sans proférer un cri, sans pousser un gémissement. Enfin, lorsque les premiers rayons du soleil éclairent ce champ de meurtres, où l'on cherchait plus à s'exterminer qu'à se vaincre, Moayia fait élever l'Alcoran sur quatre piques, et s'écrie d'une voix forte: a Que o ce livre saint juge entre nous! n

A ces mots, la fureur s'éteint, la piété se rallume, les cimeterres s'arrêtent, le combat cesse. Les deux partis nomment des arbitres, et cherchent dans l'Alcoran le jugement de Dien.

L'influence d'Amrou décide l'interprétation; les arbitres prononcent en faveur de Moavia; le fier Ali rejette leur arrêt, en appelle à son glaive, et défie Moavia en combat singulier.

« Le bras d'Ali, répondit celui-ci, est plus » fort que le mien, il a toujours tué l'ennemi qui » l'a combattu; mais c'est la tête la plus forte » qui doit régner, et je règne en vertu d'un ju-» gement irrévocable. »

La guerre recommença: Moavia s'empara de conspirala Mecque et de Médine; cette guerre civila lais musulmana, sait respirer les ennemis de l'islamisme, et moissonnait les plus braves guerriers. Trois musulmana, mans, indignés de ces troubles qui ruinaient l'Etat, espèrent les terminer en tranchant les jours des trois chefs dont l'opiniâtreté prolongeait les

malheurs publics : la méprise d'un meurtrier sauva de leur fureur l'intrépide Amrou; Moavia ne reçut qu'une blessure qui le rendit eunuque; Mort d'Ali Ali seul tomba sous les coups des conjurés; il fut

assassiné dans la mosquée de Kuffa.

Perfidie de Moavia à l'égard d'Hasan fils

L'Arabie reconnut pour kalife son fils Hasan; maia calui-ci, moins ambitieux que son père, céda le trône à Moavia, qui lui promit de grands honneurs, des terres considérables et une forte somme d'argent. Lorsque tout fut signé, Moavia, suivant la morale des tyrans, dit : « A présent que je », suis nevêtu du pouvoir absolu, je révoque les » conditions du traité : on abat l'échafaud quand », l'édifice est bâti. » Hasan mourut empoisonné. Moavia, paisible possesseur du sceptre et de l'encensoir, établit le siége de l'empire à Damas, et devint le chef de la dynastie des Ommiades, qui dura près d'un siècle; celle des Abbassides lui succéda.

Mort de Hassa.

Ragne de Moavia.

Sector d'Ali et de Moavia.

Mahomet s'était vanté de réunir tous les esprits sous la foi d'un dogme simple, et d'éviter les disputes puériles qui divisaient alors les hommes, et produisaient partout tant de discordes, de schismes et d'hérésies. Le législateur arabe se trompa, et, à la mort d'Othman, les différentes versions et interprétations de l'Alcoran étaient si nombréuses, qu'elles pouvaient, dit-on, faire la charge de deux cents chameaux.

Un synode, nommé par Moavia, les réduisit à

six livres, et jeta le reste dans la rivière; ces six livres donnèrent toutesois lieu aux disputes opinistres de soixante-doute sectes, dont deux existent et se combattent encore de nos jours : l'une, celle d'Omar, domine chez les Turcs; l'autre, celle d'Ali, a pour partisans les Persans, les Tartares et les Indiens.

La raison et l'autorité peuvent mettre fin aux disputes des hommes sur les objets matériels et sur des intérêts terrestres; mais leurs querelles sur les intérêts célestes, et sur les questions métaphysiques qu'ils ne peuvent comprendre, furent, sont et seront partout aussi opiniâtres, aussi interminables qu'inutiles \*.

L'empereur Constant profita du repos que lui Compette laissait la discorde de ses ennemis; ses revers constant. passés firent entrer dans son esprit une lueur de raison; il se raccommoda avec le pape Vitalien, se mit à la tête d'une armée, fit la conquête du pays \_s. fil des Esclavons, nomma Césars deux de ses fils, Tibere sont Héraclius et Tibère, équipa une nouvelle slotte 4275. pour combattre les Sarrasins, et rassembla assez de troupes dans l'Orient pour inspirer quelques Paix entre craintes à Moavia. Ce kalife, dont la guerre civile constant. avait épuisé les forces, conclut la paix avec l'empereur.

Les historiens grecs prétendent même qu'il se soumit à lui donner chaque jour un esclave, un

\* Ans 658 et 659.

cheval et mille pièces d'of. Les auteurs arabes traistent de fable ce récit, dicté par la vanité gretique.

Constant ; toujours attaché à son hérésie, sit irede assassiner son frère Théodore, qui émit prêtre et Remords ne partagoait pas son opinion : le remords suivit le crime, et empoisonna le resto de la vie de l'empereur \*.

Usurpation Ge fut dans ce temps que Grimoald, due de en Lember Bénévent, usurpa la couronne de Lombardie; elle était partagée entre Pertharit et Gondebert, fils du roi Aripert : l'un résidait à Milan, l'autre à Pavie. Gondebert voulait régner seul, l'ambition lui fit commettre une de ces fautes qui perdent les Etats; se perfidie il s'appuya d'un secours étranger, il invoque l'app

Gondehort pui de Grimoald. Celui-ci, laissant son fils Romuald à Bénévent, s'avança vers Milan sous le prétexte de secourir son allié, mais dans l'intention de détrôner les deux frères. Un traître, aposté par lui, inspire des soupçons à Gondebert, et lui conseille, pour sa sûreté, en allant au-devant de Grimoald, de porter une cuirasse et un poignard sous sa robe.

Mort de Gondebert,

Le perfide duc l'embrasse, et lorsqu'en le pressant il sent qu'il est armé, il feint de croire qu'on lui tend un piége, tire son épée, et l'enfonce dans la gorge du prince. 4, 4, 4

Le meurtrier hérite de sa victime; l'épouvante

to decreased a constituent

". An GG is a congression of the constant of the constant of the second of the second

saiste tous les espeits 4 Peubliarit, consterné, fifil Puite de de Milan; il v laiste shefemme Rodelinde et son Als Cambert, qui favent enformés à Bénévent.

L'usurpateur épouse la steur des deux frères qu'il venait de dépouiller. Parvenu au trône par un orime, il surprit tons ses surjets en les gouvernant avec une telle douceur qu'il se concilia leur affection. Pertharlt kui-même, qui setait refugié chet le kan des Abares, trompé par les promesses de Grimoald ; quitte son asile; rentre en Liombardie, vient à Lodi, y est reçu honorablement, et arrive enfin dons Pavie. 3 14 3 4 24 4

A-sa vue, l'amour des habitans éclitte et se manifeste par des transports de joie. L'artificieux Grimoald l'embrasse, le traite comme un frère, jure sa perte, et se décide à le faire arrêter la muit, schesse l'ivresse d'un festini

Pertharit, sans défiance, avait invité tous ses amis à souper dans son palais; un domestique fidèle l'avertit du complot tramé contre lei : le prince feint d'être aceablé par le vin et par le sommeil, il laisse ses convives à table, et se livre à la foi d'un de ses anciens courtisans : nommé Charles to the Hunulphe.

Colni-ci le déguise en esclave, charge son des de matelas, lui ordonne de marcher devant lui, le gronde, le monace, le frappe, et, au moyen d'une corde, lui sait franchir les murs de la ville. Au pied des remparts, il trouve un cheval vigouranx, se dénade à son ennemi, at court en France chercher un asile près de Clataire III.

Cependant la muit d'avance, le les in cessé; les convives; se livrent au sommeil, le silence règne dans le palais; les gardes de Grimoski arrivent, ils ne trouvent debout qu'un donnestique qui les retarde annote, en les conjurant de pertreui enfin, et , furieux de voir que leur violine leur est échappée , ils voulaient immoler ce dans stique courageux; mais Grimosld arrêts leurs coups, et récompensa même la fidélité de ce serviteur ainsi que celle d'Hunulphe, qu'il contraignit d'accepter une grande charge dans sa cour

Quelque temps après, s'entretenint avec ce nouveau favori : « N'êtes-vous pes, lui divil, » plus heureux près de moi que vous ne le sense n, à la suite d'un misérable fugitif? » — « Prince » prépiqua Hunulphe, je vous remercie de vos » bienfaits, mais, pour virépondre avec franchise, » sachez que j'aimerais mieux partager les male » heurs de Pentharit que votre fortune » Chimoald, touché d'un sentiment qui le rendant jaloux du prince détrôné, renvoya à Pentharit et ami fidèle, et lui permit d'emporter toutes ses richesses.

Victoire de Bientôt une armée française entre en Italie, Grimosld dans le dessein de rétablir Portharit sur son trône.
Grimosld, qui dut presque tous ses succès, à ses

rusar, faiguit d'étre frappé de terrein ; et prit/la? fuite, en alidadonnant son camp p qu'il laista rempli de mine set de provisions. Les Pranceis e en emperent misslivirent inla débautite et se plongent dans l'avactico atomi à compiderimonto parent; fossel saw engagept emedit run si grand darrage; at'd nico resint en France que quelques débits.0011 | 11 , Rendanture tempe l'empereur Constant, bottil Popet de relé par ses semords, croyait saits cesse voir l'om-Constant. bre de son frère Thépdore qui lui montrait une come pleine de sang, et qui lui crisit : « Perfide naire bois done course dont to étais si altéré! » Hespère que les agitations de la guerre pourront ramener la pair dans son cour; il veut, en s'éloiguant, fuir le remords et le fantonie; il arme ses vaisseiguzget annonge son départ en déclirant qu'il reut recompuérir l'Italie, et rétablit dans Romé le siége de l'empire. « Byzance, ajoutait-it, doit » sa maissance à Rome ; il fatti respecter la mère » plus que la fille ; et lui rendre son aricienné Displementary of the many and the state of the - L'idée de Constant était grafide, mais pour exécuter de tels desseins il fallait im autre homme. Constantin ; vainqueur et couvert de gloire, put changen le siège de l'empire, mais un empéreur

lution, ne pouvait inspirer que Italne et que mépfis. Il vent s'embarquer \* le peuple de Constantil " Land out of the way of the color of the color

faible et vaincu, entreprenant une semblable révo-

nople se névelte, menace ses jours, et retient prisonniers ses trois fils, ainsi que sa femme. La garde sauve l'empereur des fureurs de la multi-tude; il monte sur ses vaisseaux, et en partant il prodigue à sa ville natale les imprécations les plus injurieuses.

Son arrivée et ses écheca en Italie Constant passe l'hiver à Athènes, et débarque en Italie dans les premiers jours du printemps de l'année 663. Depuis long-temps on n'avait point vu dans cette contrée d'empereur romain à la têté de ses armées; son arrivée y répand d'abord la terreur; il prend d'assaut Lucéire, et vient camper à la vue de Bénévent.

Romuald y commandait; ce prince avertit son père Grimoald du péril qui le menace, et, en attendant les secours qu'il demande, il se défend avec tant de courage et fait de si heureuses sorties, que Constant se voit forcé de lever le siége.

L'empereur marche sur Naples; un corps de son armée est battu par le comte de Capoue. Une autre division romaine, forte de vingt mille hommes et commandée par Suburrus, général romain, reçut l'ordre de contenir Romusld; mais le prince lombard lui livra bateille, et le défit complètement. Depuis cet échec Constant perdit tout espoir de vaincre les Lombards. Il entra dans Rome, et, ne pouvant y paraître en triomphe, il y affecta une pieuse humilité.

Cependant, comme la conquête de l'Italie était

devenue impossible, après avoir satisfait su vanité suidence par de frivolos cérémonies dans l'anzienne capie syracue, tale du monde, il s'empana de l'argent de toutes les églises, s'embarqua à Reggio, changé des fruits do no ltoutoux pillage, passa en Sicile, et fina sa résidence à Syracuse.

Anne pouvais plus revoir aucune de ses deux capitales, étent méprisé dans l'une et détesté dans l'autre. Ainsi actte entreprise mal conçue, dont le but avait été de relever l'empire, accéléra sa décadence.

Sa faiblesse affermit la puissance des Lombards. Romuald s'empara de Tarente, de Brindes, et conquit la Calabre; il ne resta dans le midi aux empereurs que Gaète, Naples, et quelques villes de la côte. Pendant la courte durée de cette guerre, le duc de Frioul s'était révolté; Grimoald le combattit, le contraignit à se soumettre, embrassa le gatholicisme, et s'allia avec une horde de Bulgares, dont les incursions s'étendirent jusqu'aux portes de Constantinople.

La gloire et la fortune du roi des Lombards, déterminèrent Childérie II, roi de France, à conclure un traité avec lui. Pertharit consterné craiment de se voir livré à son ennemi; il songeait déjà à se réfugier en Angleterre, lorsqu'il appris la mort de Grimoald. Cet heureux usurpateur laissa la Lombardie à Garibald son fils légitime, et Bénévent à Romuald son fils naturel.

Ses exactions que sa mort. Cependant Constant ; qui ne sut jamais se servir de son scaptre et de son épéc que pour augmenter le malheur de son peuples et la gloire de ses ennemis, livrait la Sicile au pillage, et faisait gémir l'Afrique sous le poids de ses exacttions.

Carthage, qu'il monaçait de sa présente, redoutait plus son approche que celle des Sarrasina Havage, gouverneur de la province, se révolta avec une partie des troupes, et se rangea du côté des musulmans.

Moavia, général arabe et parent du kalife, profita d'une circonstance si favorable, entra en Afrique, et défit trente mille hommes que Constant avait envoyés contre lui.

Mais l'armée sarrasine était troppeu nombreuse; elle ne poussa pas plus loin, cette année, le cours de ses conquêtes.

Les querelles ecclésiastiques, les discordes civiles continuaient à déchirer l'empire, attaqué par tant d'ennemis extérieurs; le péril commun ne pouvait ramener l'union sous un prince incapable de gouverner et de combattre. Sapor, officier persan, excita un soulèvement en Arménie. Le jeune César Constantin chargea le patrice Nicéphore de marcher contre lui, et d'attaquer Andrinople qui se déclarait en sa faveur : mais une chute de cheval termina la révolte et la vie du Persan.

L'empereur Constant vivait depuis six ans à Syracuse en tyran, déshonorant le trône et ruinent l'Etat. La haine qu'il impirait étaibélevenue universelle \*. Enfin un jour, au moment où il était dans le bain, un officier, qui se trouvait seul avec lui, saisit un vase d'airain, lui fendit la tête, et prit la fuite : quelques instans après, ses serviteurs entrèrent et le trouvèrent noyé dans l'eau et dans son sang. Ainsi périt ce tyran; son ombre alla rejoindre celle des Agarlaccles et des Denys, dont il avait reproduit les vices et non les talens. Ce règne désastreux dura vingt-sept ans : Constant mourut dans sa trente-huitième année.

\* An 668.

Samuel August (1995) And Samuel August (1996) And August (1996) And August (1996) And August (1996) And August And August (1996) And August (1996)

The transfer of the second of

The state of the english of the new order of the english of the en

## CHAPITRE DOÜZIÈME.

Election de Mysis l'Arménien. --: Conduité de Constantin à l'égard de Myris. - Mort de Myris. - Révolte en faveur d'Héraclius et de Tibère. - Mort des révoltés. - Eclat de l'empire des musulmans sons Moavie. - Exploits d'Ducha. -Fondation de la ville de Caïrosa par Queba. .- Disgrace et réintégration d'Oucha. - Ses nouveaux succès. - Entreprise de Kucilé. - Dévouement de Dinar. - Bataille entre Oucha et Kucilé. - Mort d'Oucha. - Révolution en Lombardie. ---- Siege de Constantinople par Moavis...- Invention du feu grégeois par Callinique. — Levée du siège. — Défaite des Arabes. - Paix entre le kalife et l'empereur. - Invasion des Monabites. - Paix entre eux et le kalife. - Invasion des Bulgares. - Leur victoire sur les Romains. - Paix entre eux et l'empereur. - Querelles religieuses. - Mort de Moavie. -Règne tyrannique de son fils Yésid. - Incendie de la Mosquée. - Mort de Yesid. - Moavia, fils de Yesid refuse la couronne. - Supplice et mort d'Omar. - Mort de Moavia. - Discordes de ses successeurs. - Mort de Constantin.

## CONSTANTIN IV, DIT POGONAT.

(An 669.)

Dès que la nouvelle de la mort de Constant fut de Myris
répandue dans Syracuse, les principaux officiers de l'armée, craignant que son fils ne vengeât sur eux son trépas, révêtirent de la pourpre un Arménien nommé Myris; et ce qu'on aura peine à croire, d'est que dans une affaire si grave ils se

conduisirent plutôt en artistes qu'en conjurés : le maintien majestueux, la régularité des formes, la beauté de la figure de Myris, furent les seuls titres qui réunirent leurs suffrages en sa faveur.

Constantin, fils de l'empereur assassiné, apprit Conduite de Constant à Constantinople cette élection, comme il était tinà l'égard digne du trône, il ne fut point découragé par cet événement ; associé par son père à l'empire, il en prit hardiment les gênes : la plus grande partie des forces de cet empire se trouvait alors en Sicile. en Afrique, et sous les drapeaux de l'insurpateur. Constantin, avec cette rapidité qui crée les ressources et assure les succès, lève des troupes en Asie, en Grèce, en Italie, en Sardaigne, en Afrique même, équipe une flotte, s'embarque, arrive à Syracuse, frappe les rebelles d'épouvante, a Myris.

L'un d'eux, le patrice Justinien, excita seul de justes regrets; ce guerrier, dont on estimait les vertus et le courage, avait été porté à la révolte non par ambition, mais per la haine que lui inspiraient les vices de Constant, Germain, son fils, voulut le venger; son complet fut déconvert; l'empereur le fit mutiler; il fut, dans la suite; patriarche de Constantinople set se rendit célèbre par sa résistance, lorsque l'empereur Léon voulus. proscrire le culte des images.

se fait livrer Myris, ainsi que les principaux conjurés, et envoie leurs têtes à Constantinople.

Après avoir soumis les rebelles et affermi son

sceptre, Constantin revint en Orient, injustement satisfait du pape Vitalien, qui l'avait secondé puissamment dans cette brillante expédition. De retour à Constantinople, il rendit les derniers honneurs à son père.

En toute autre circonstance, son courage et son activité auraient suffi pour assurer son repos; mais l'empire se trouvait alors sur la pente d'un précipice; il était devenu impossible de le remonter; tout ce qu'on pouvait faire était de retarder sa chute. Les vaisseaux de l'empereur avaient à peine quitté la Sicile que les Sarrasins, appelés par quelques traîtres, y parurent et y débarquèrent; on leur opposa peu de résistance: ces barbares la dévastèrent, s'emparèrent de Syracuse, et emportèrent dans leurs mosquées tous les chefs-d'œuvre des arts, dont tant de siècles et de triomphes avaient enrichi cette antique cité \*.

· Tandis que les armes des Arabes ravageaient en taveur de l'empire, il était déchiré au dedans par des troubles civils. Héraclius et Tibère; frères de l'empereur, et décorés par lui du titre d'Auguste, peu satisfaits d'un vain nom, se plaignaient de n'avoir aucune part au gouvernement; phusieurs corps de milice, gagnés par eux, se révoltent en leur faveur : par un mélange à la fois coupable et ridioule de crime et de superstition, ils prétendent, « qu'ainsi qu'on voit la Trinité

<sup>\*</sup> An 660.

> Mort les révoltés

Constantin, opposant la dissimulation à l'hypocrisie, écoute avec taline leurs audréléuses réclamations, leur dit que, sur une affaire si importanta, il est nécessaire de consulter le sénat : il invite usus les cliefs de la sédition à quitter leurs drapeaux et à paraître avec lui dans l'assemblée qu'il convoque. Dès qu'ils ont passé le détroit, il tombe sur enx, à la tête d'une garde-fidèle, et les faituous péndre le long du rivage.

L'ignorance, la barbarie, la superstition, qui régnaient alors dans l'Oriont, paraissent peu s'accorder avec les lumières du christianisme, et l'on voit d'abord, avec étonnement, que cette religion, qui depois civilisa tant de nations sauvages, rait pu , deptis Théodose , empêcher les Romains et les Grecs de tomber dans les ténèbres de la barbarie; on serait même tenté; au premier coup d'anil, de l'accuser de cette décadence; mais, pour se gurantir de cette erreur, il isuffit d'observer que si Rome et la Gréce avaient conservé leurs noms, il n'y existait réchement plus de Grecs et de Romains; les armes, les emplois, les dignités, la domination étaient tombés depuis long-temps dans les mains des vainqueurs de bes paufles amollis. gram in skientar it ald a je

La cour, l'armée, l'Eglise étaient' peuplées de \* An 669.

TOME 8.

Goths, de Vandales, de Sarmates, de Lombards, de Francs, d'Arméniens, de Persans; la barbarie avait filtré de toutes parts dans l'empire; aucune force ne pouvait résister à ce torrent qui partout éteignait la lumière et changeait les mœurs.

Pendant ce long orage, les princes, occupés à soutenir péniblement leur couronne chancelante, accumulaient vainement les lois contre ce débordement de vices. Gouvernant des hommes qui ne respectaient plus la justice, ils ne voyaient d'autres moyens, pour conserver leur pouvoir et leur vie, que l'atrocité des supplices, la bassesse des fourberies, ou la lâcheté des plus honteuses et des plus dangereuses concessions.

**E**clat oans sous ficavia.

Tandis que l'empire romain offrait au monde le Compire triste spectacle de sa décrépitude, celui des musulmans brillait, dans sa jeunesse, du plus grand éclat; sa force croissante menaçait de tout envahir: du fond de la mosquée de Damas, Moavia, pontife et roi, gouvernait l'Asie, dominait en Egypte, couvrait l'Archipel de ses flottes, dévastait la Sicile, effrayait Constantinople, et se préparait à conquérir totalement l'Afrique \*.

Le fameux Oucha, envoyé par lui avec dix mille cavaliers dans cette vaste contrée, pour y étendre la puissance du kalifat et la doctrine de l'islamisme, s'avance comme la foudre, répandant partout la mort et l'Alcoran; il s'empare de toute

<sup>\*</sup> An 670.

la Birène, envoie quatre-vingt mille prisonniers en Egypte, et pose à quarante lieues de Carthage, près d'une forêt, sur le penchant d'une montagne fertile, les fondemens de la célèbre ville de Fondation Caïroan. Il la fortifia, et pendant long temps elle de Cairoan par Oucla. fut la capitale nouvelle de l'Afrique, et la résidence des lieutenans que les kalifes fatimites y envoyaient.

On n'y suivit point les meximes sauvages du farouche Omar. Cette ville fut un asile pour les sciences et pour les lettres, bannies du reste du monde; on y vit une académie renommée, et ce qu'on n'aurait jamais cru, lorsque les ténèbres s'épaississaient sur l'univers chrétien, les Arabes seuls conservèrent alors et étendirent le dépôt de lumières, que!détruisirent depuis, dans l'Orient, les Turcs leurs vainqueurs. La gloire d'Oucha, Disgrace et réinteexcitant la jalousie, lui attira une courte disgrâce; gration les revers de son successeur, Dinar, forcerent le kalife à lui rendre son commandement.

Il poussa ses conquêtes jusqu'en Numidie, tailla en pièces deux armées romaines, traversa la Mauritanie, attaqua Tanger, dont le gouverneur se soumit honteusement, força les passages du mont Atlas, porta ses armes jusqu'aux extrémités du royaume de Maroc, où les Romains n'avaient jamais pu pénétrer, épouvanta par son intrépidité les féroces habitans de ces contrées sauvages, et

ne fut enfin arrêté dans sa longue course que par l'Océan \*.

A la vue de cette mer immense, le fougueux guerrier, poussant son cheval dans les flots, agitant son cimeterre, et tournant ses regards vers le ciel, s'écrie : « Dieu puissant! sans cette barrière » que tu m'opposes, j'irais forcer d'autres nations, » qui l'ignorent, à n'adorer que toi, ou à mourir. »

Oucha éprouva le sort de tous les conquérans ; ce torrent, rapide comme la foudre, n'en eut que la durée; ses succès lui firent mépriser les vaincus. Il dissémina ses troupes dans ce vaste pays, et ne garda près de lui que cinq mille hommes. Les Romains, tremblans, n'osaient sortir des for-

Entreprise teresses où ils s'étaient renfermés. Un prince maure, de la nation des Berbers, qu'on nommait Kucilé; entreprend seul de délivrer l'Afrique.

> Les légions n'avaient plus de chef; il leur propose de les commander, réveille leur courage, les rassemble, et, à la tête de cent mille hommes, marche avcc rapidité sur Cairoan.

Le musulman Dinar, autrefois esclave; ensuite général, depuis déplacé et emprisonné par Oucha, apprend au fond de sa prison les projets et la marche de Kucilé; il en informe son général, qui le fait venir en sa présence. « Généreux es-» clave, hui dit Oucha, sans mon imprudence ton » avis aurait sauvé les musulmans; en les disper-

<sup>-\*</sup> An 670.

- » sant, je les ai perdus. Je te rends la liberté;
- v cours en Arabie pour chercher de nouvelles
- n forces qui releveront l'empire du prophète:
- » moi, je vais mourir; il n'est pas permis à
- » un général musulman de fuir devant des chré-
- » tiens. »
- » Je suis digne, répond Dinar, de la liberté
- » que tu me donnes. Tu sais que je te hais, mais
- » j'aime la religion et la gloire: incapable de fuir
- » les infidèles, malgré l'aversion que tu m'in-
- » spires, je mourrai avec toi. »

Aussitôt ces deux guerriers fanatiques, à la tête nate între Ouc de cinq millé Arabes aussi intrépides qu'eux, et Rucilé courent au-devant des cent mille Romains et Maures que conduisait Kucilé. A la vue de l'ennemi ils brisent et jettent les fourreaux de leurs sabres; les soldats imitent leur' exemple; ils s'élancent avec la fureur du désespoir sur l'armée innombrable qui les entoure, qui les presse, qui les accable; tous ne songent qu'à donner la mort, aucun ne cherche à l'éviter; ils signalent leur fin glorieuse par le plus affreux carnage; nul d'entre eux ne se rend; ils succombent entourés de victimes, et cette bataille ne finit qu'avec le dernier soupir du dernier musulman.

Le général sarrasin expira sur un monceau de cadavres immolés par son cimeterre. Le champ qui fut son tombeau conserve le souvenir de sa valeur héroïque; on l'appelle encore le champ

Mort

d'Oucha, et si les sectateurs de Mahomet avaient eu des historiens comparables à ceux de la Grèce, la gloire du champ d'Oucha eût peut-être égalé celle des Thermopyles.

Cependant la justice gravée dans le cœur des hommes, aurait toujours attaché un plus noble intérêt au sort de ces généreux Grecs, mourant pour défendre leur patrie et leur liberté, qu'à celui de ces guerriers farouches qui ne cherchaient la mort que pour étendre dans des flots de sang le fanatisme d'un imposteur et la puissance d'un despote \*.

Révolution en Lombar-

Ce fut à cette époque que la Lombardie devint le théâtre d'une nouvelle révolution. Son ancien roi, Pertharit, y rentra soutenu par les Français, et renversa du trône le faible Garibald, qui n'avait ni les vices ni les grandes qualités de son père Grimoald.

Le duc de Bénévent, Romuald, ne désendit point son frère; il renvoya même au roi vainqueur sa semme Rodelinde et son fils Cunibert. Pertharit régna seize ans, et vécut enpaix avec l'empereur et avec son exarque. Dans ce même temps l'archevêque de Ravenne et son clergé voulurent se rendre indépendans du pape; l'empereur Constantin les sit rentrer dans la soumission.

Siège de Constantiuople par Moavia. Le kalife avait alors résolu la ruine totale de l'empire. Ce redoutable ennemi des chrétiens

<sup>\*</sup> An 671.

équipa une grande flotte et une armée formidable qui, après s'être emparées de l'île de Crète et de plusieurs villes sur les côtes de l'Asie-Mineure, vinrent enfin investir et assiéger Constantinople. L'empire était per du si le courage de Constantin ne l'eût sauvé.

La terreur y précédait les musulmans. L'intrépidité de l'empereur rendit aux habitans de la capitale l'espoir et la fermeté. A son exemple, tous Invention du feu greles citoyens devinrent soldats; le génie d'un Sy-geois par Callinique. rien nommé Callinique seconda la valeur de Constantin, et sauva la ville. Il inventa le feu grégeois, feu que l'eau ne pouvait éteindre. On le jetait sur l'ennemi, soit en poudre par des tuyaux dans lesquels on soufflait, soit en liquide que contenaient des globes lancés par des arbalètes et par les catapultes. Dans la suite, on perdit long-temps le secret de ce feu destructeur. Il fut retrouvé en France sous le règne de Louis XVI. Ce monarque généreux autant qu'infortuné défendit à ses ministres d'en faire usage; il voulut qu'on ensevelît dans une ombre éternelle ce funeste fléau.

L'ignorance des Sarrasins dans l'art de la guerre contribua aussi au salut de Constantinople. Fidèles à leur coutume, plus forte chez eux que les lois, ils ne combattaient que l'été, s'éloignaient l'hiver; et perdaient ainsi, en se retirant, le fruit de leurs travaux.

Le siége fut mémorable par la furie des assail-

lans et par l'opiniâtreté des assiégés. Chaque jour voyait couler leur sang dans de nombreux combats sur terre et sur mer. Trois anciens compagnons de Mahomet animaient par leur exemple la valeur des musulmans. L'un d'eux, Abon-Ajoub, qui avait donné asile au prophète lorsqu'il chercha un refuge dans Médine, mourut pendant le siége; on montre encore son tombeau. C'est près de ce monument, sacré pour les mahométans, que les sultans viennent solennellement ceindre le cimeterre, lorsqu'ils montent sur le trône ottoman.

Indigné de la résistance des chrétiens, Gésid, fils de Moavia, vint prendre le commandement de l'armée. On redoubla d'efforts, les assauts furent plus fréquens et n'eurent pas plus de succès: pendant cinq ans Constantinople, investie et séparée du reste du monde, ignora ce qui s'y passait. Aussi les historiens grecs ne nous ont transmis presque aucun des événemens de cette époque.

Levée da siége Enfin, en 679, les Arabes, fatigués de combats, accablés de lassitude, découragés par la résistance de l'empereur, levèrent le siège. Une tempête

dispersa leurs vaisseaux. Leur armée de terre était affaiblie par tant d'inntiles assauts; les généraux de Constantin, Florus, Pétionas et Cyprien, la poursuivirent, l'atteignirent dans sa retraite et la taillèrent en pièces. Le kalife, constanté par ces

Paix entre taillèrent en pièces. Le kalife, consterné par ces le kalife et revers, conclut la paix, et se soumit à payer un

tribut annuel de trois mille livres d'or, de cinquante esclaves, et de cinquante chevaux de race arabe; étrange association qui peint les mœurs en rangeant sur la même ligne les hommes et les animany!

Ce dénoûment imprévu d'une guerre si désastreuse couvrit de gloire Constantin. Le kan des Arabes, le roi des Lombards et le duc de Bénévent sollicitèrent son amitié. On appelait ce prince Pogonat, ou le barbu, parce qu'étant parti de Constantinople jeune et imberbe, il y était revenu l'année d'après portant une barbe épaisse.

Il y a toujours dans la gloire la plus légitimement acquise quelque mélange de fortune; un ennemi nouveau, qui menaçait alors les Sarrasins, ne contribua pas moins que le courage de l'empereur à sauver l'empire.

Au milieu des forêts presque inaccessibles qui Invasion couvrent les montagnes du Liban, un peuple sier nites! et belliqueux s'était rendu indépendant; il portait le nom de Maronites. Ces sauvages guerriers firent alors de fréquentes invasions en Perse, en Syrie, en Arabie, portant partout le ravage et la mort. Ils rendirent avec usure aux Sarrasins tous les maux qu'ils avaient faits aux Romains depuis quelques années. De nos jours on voit encore dans ces contrées un petit nombre de Maronites, protégés par le prince des Druses. La crainte de leurs

armes et la nécessité de les repousser décidèrent le kalife à la paix.

Invasion desBulgares

L'empire, entouré d'ennemis, ne pouvait longtemps rester en repos; ses frontières furent envahies par les Bulgares \*: autrofois vaincus par Théodorie sur les rives du Borysthène, il les transporta au-delà du Danube; ces barbares toujours errans s'étendirent dans la Dacie, dans les deux Pannonies, et sur les bords du Pont-Euxin.

D'abord, unis par alliance aux Esclavons abares, ils se brouillèrent avec eux, furent battus,
chassés, et demandèrent un asile à Dagobert, roi
de France. Ce prince les trompa, les attira dans
un piége et en fit égorger neuf mille. Ils revinrent
dans l'Orient; Justinien arrêta leur course, et ils
se soumirent au kan des Abares. Sur la fin du
règne d'Héraclius, leur roi Cubrat se rendit indépendant, chassa les Abares, et obtint dans l'empire la dignité de patrice.

Ses fils partagèrent ses conquêtes: l'aîné s'établit près du Volga, le second sur les bords du Tanaïs, le quatrième en Pannonie, le cinquième en ltalie avec les Lombards. Le troisième fut le plus célèbre, on le nommait Asparuch; il fonda le nouveau royaume des Bulgares, qui, pendant trois siècles, désolèrent l'empire par des guerres continuelles.

Ce prince fixa sa résidence près des bouches du \* An 679.

Danube. Les Bulgares furent acousés par les Grecs de la plus féroce cruauté et des vices les plus infâmes. Aussi leur nom, en s'altérant, est devenu et resté une injure grossière et si obscène qu'il n'est pas possible de la citer.

L'empereur conduisit son armée contre eux; Leur mais une attaque de goutte l'ayant obligé à s'éloi-les l'omains gner de son camp, son départ sit croire aux soldats qu'il prenait la suite. Aussitôt une terreur panique saisit les légions; en vain leurs ches veulent les rallier, elles se débandent et se dispersent; les Bulgares, qui d'abord avaient été effrayés de leur approche, se rassurent, les poursuivent, en sont un grand carnage, s'emparent de la ville de Varna, inondent, dévastent les contrées voisines, et s'établissent ensin dans une position presque inexpugnable, couverte au midi et à l'occident par le mont Hémus, au nord par le Danube, et à l'orient par le Pont-Euxin.

De là ils étendent leurs ravages dans la Thrace, accroissent leurs forces en s'incorporant sept hordes d'Esclavons, et contraignent l'empereur, qui n'avait plus d'armée, à leur payer un tribut annuel pour acheter la paix.

Le bruit des armes et les dangers de l'empire \* querelles ne suspendaient pas les querelles religieuses. L'Orient était toujours divisé par l'hérésie des monothéliens; les patriarches de Constantinople et

\* An 68e.

d'Antioche la soutenaient; tout l'Occident la rejetait et persistait à reconnaître deux volontés et deux natures en Jésus-Christ.

L'empereur voulut profiter de la paix pour rétablir la concorde dans l'Eglise; le pape Donus, dans le dessein de le seconder, lui envoya des légats, et lui écrivit une lettre qui prouve la rapidité des progrès que faisaient alors en Occident l'ignorance et les ténèbres. « Ne vous attendez pas, » disait-il, à trouver dans nos légats l'éloquence » séculière, ni même la science parfaite des Ecri-» tures; comment, au milieu des horreurs du pil-» lage, des malheurs des invasions, et au bruit » perpétuel des armes, nos prélats, forcés de » gagner leur nourriture par le travail de leurs » mains, auraient-ils pu acquérir et conserver » quelques lumières? Le patrimoine des églises » est envahi par les barbares; tout ce que nos » pontifes ont pu sauver c'est le trésor de la foi : » ils la gardent dans la simplicité de leur cœur, » telle que nos pères l'ont transmise, sans y rien » ajouter et sans en rien retrancher. »

Mort de Mogvis. L'empereur convoqua dans son palais le sixième concile général; cent soixante-cinq évêques y condamnèrent en sa présence les monothélistes, et la mémoire du pape Honorius.

Cette même année \* , le chef de la dynastie des Ommiades , le kalife Moavia , mourut ; parvenu au

<sup>\*</sup> An 68o.

trône par la perfidie, il s'y maintint par la justice, se rendit célèbre par son habileté, par ses conquêtes, et se fit chérir par sa clémence. Lorsqu'il était encore jeune, le prophète Mahomet, devinant son génie, lui avait prédit ses grandes destinées. Avant lui, le trône des kalifes était électif, il le rendit héréditaire.

Son fils Yésid lui succéda; son incapacité le rendait peu digne du sceptre. Mais il devint surtout méprisable aux yeux des musulmans, parce que, violant leurs lois et leurs mœurs, il s'adonnait au vin, aimait la musique, et portait des vêtemens de soie. Ses exploits se bornèrent à la conquête de la Bucharie; marchant sur les pas des tyrans, il déshonora sa propre sœur, et condamna au supplice plusieurs illustres généraux.

Règne tyrannique do son fils Yésid.

Indigné de ses excès, un rebelle nommé Moctar lui enleva la Perse; Médine se révolta contre lui. Mahomet avait menacé de la vengeance céleste tous ceux qui porteraient leurs armes profanes sur la cité qui lui avait servi d'asile; Yésid, méprisant cette défense, attaqua Médine, la prit, et la livra au pillage.

La Mecque s'était déclarée pour les rebelles, incendie de Yesid l'assiégea et ne put s'en rendre maître, mais avant de se retirer il lança, sur la célèbre mosquée de Mahomet, des feux qui la consumèrent.

Ce prince, cruel et irréligieux, mourut en 683, Mort do Yésid. après trois années de règne. Son fils Moavia,

Noavia, dévot musulman , était appelé à monter au trône. sid, refuse Ayant consulté Omar sur la conduite qu'il devait suivre, « Règne avec justice, lui répond celui-ci, » ou renonce à la place de vicaire du prophète. »

Le scrupuleux kalife, plus essrayé du poids de la couronne que tenté de son éclat, rassemble le peuple et lui dit: « Mon aïeul Moavia a usurpé le » trône, mon père Yésid ne s'en est pas montré » digne, et moi je ne veux pas répondre de vous, » quand je paraîtrai devant Dieu; donnez le

» kalifat à qui vous voudrez. »

mort

Les princes de la famille des Ommiades, furieux de se voir en danger de perdre cet héritage, attribuèrent l'abdication de Moavia aux conseils d'Omar; ils se jetèrent sur lui et le brûlèrent tout vif. Ils voulaient forcer Moavia à régnes. La peste termina cette lutte et ses jours.

Discordes le ses suc-

Mort de Moavia.

> Deux concurrens se disputerent le trône; Mérouan, de la maison des Ommiades, s'empara de Damas et de l'Egypte; Abdalla, étranger à cette famille, resta maître de l'Arabie, de l'Yrac et de la Syrie....

Mérouan, vaincu par Abdalla, mourut de la pesigi, son fils Abdolmélic soutint ses droits et reprit la Mecque; mais Abdalla, secondé par Moctar , lui disputa neuf ans la couronne.

Ces discordes, en occupant et en affaiblissant les Arabes, assuraient pour quelque temps la tranquillité de l'empire; Constantin, dont la santé dépérissait, crut qu'il devait affermir le pouvoir de ses ensans Justinien et Héraclius en les plaçant sous la protection de l'Eglise qu'autresois ses prédécesseurs protégeaient. Il sit couper leurs cheveux et les envoya au pape Benoît II, comme un gage de leur soumission à leur père spirituel.

Dans l'année 685, une dyssenterie termina les jours de Constantin. Son règne dura dix-sept ans et ne fut pas sans gloire. Il retint l'empire sur les bords de sa ruine. La division de cet empire fut changée par ce prince; il le partagea en vingtneuf thêmes ou portions : l'Orient en contenait dix-sept et l'Occident douze...

Constantin.

## CHAPITRE TREIZIÈME.

Règne de Justinien II, fils de Constanțin. — Succès de Léonce, généralissime. — Sa perfidie à l'égard des Maronites — Guerre avec les Bulgares. — Défaite et fuite de Justinien. — Invasion des Sarraains en Afrique. — Leur défaite. — Règne d'Abdolmélic en Arabic. — Première monnaie musulmane. — Guerre entre Justinien et le kalife. — Défaite et fuite de Justinien. — Son horrible vengeauce. — Etablissement en Arabie d'un impôt dit le carage. — Haine publique pour Justinien. — Son affreux projet. — Révolte de Léonce. — Déchéance et mutilation de Justinien. — Léonce est empereur.

## JUSTINIEN II. (An 685.)

Règne de Justinien II fils de Constantin.

En montant sur le trône, Justinien pouvait faire espérer un règne tranquille et glorieux. Toutes les circonstances lui étaient favorables: les Maronites combattaient les Sarrasins; le roi des Lombards, fatigué d'orages, ne songeait qu'à jouir de la paix, et l'on pouvait ainsi employer toutes les forces de l'empire à chasser loin de ses frontières les Abares et les Bulgares; mais le nouveau prince, âgé de seize ans, avait beaucoup de présomption, peu de talens et point de vertus.

Succès de Léonce, généralissime.

Il déclara la guerre aux Arabes; le patrice Léonce, chef de ses armées, remporta quelques avantages qui pouvaient lui assurer la conquête de la Syrie; mais il ne sut point profiter de ses premiers succès; il se contenta du pillage de l'Arménie et de la Médie. L'empereur accorda la paix au kalife.

Léonce, peu de temps après, commit un crime se perfidie dont les suites devinrent funestes aux Romains. Il Maronites. avait feint de s'approcher des maronites pour les secourir, mais, jaloux des exploits de leur prince, nommé Jean, il l'invite à un festin, l'assassine, et délivre par sa mort les musulmans de leur plus redoutable ennemi.

Cette même année, l'élection d'un pape excita dans Rome de grands troubles, et le saint Siége fut mis à l'encan, comme l'avait été autrefois le trône impérial. Justinien, toujours pressé de commencer des guerres \* qu'il ne savait pas finir, Bulgares. marche à la tête de ses troupes contre les Bulgares, gagne sur eux une bataille \*\*, et reprend la route de sa capitale pour y jouir de cette gloire passagère; mais, comme dans sa marche il se gardait négligemment, un autre corps de Bulgares le surprend, l'entoure, et détruit la plus grande partie de son armée. Il s'était annoncé à Constantinople en triomphateur, il y rentre en fugitif.

Cependant les Sarrasins, délivrés de la guerre des Sarrasion des Sarrasion des Maronites, et ne craignant plus d'être attaqués sins en Az par l'empereur, que les Bulgares venaient de vaincre, envahirent pour la quatrième fois l'Afrique. Zobéir, leur chef, attaque l'intrépide Kucilé,

<sup>\*</sup> An 687.

<sup>\*\*</sup>An 638.

defaite-

le défait, le tue, rentre dans Cairoan et marche sur Carthage. Mais, au moment où il croyait terminer sa conquête par la prise de cette capitale, une armée nombreuse, envoyée par Justinien, débarque, livre bataille aux Arabes, et, après de longs essorts, remporte la victoire. Zobéir ne survécut pas à sa défaite : il périt sur le champ de bataille.

Les Romains, qui avaient payé leur triomphe. par beaucoup de sang, moins fiers de leurs succès qu'esfrayés du courage de leurs ennemis, n'osent profiter de leur victoire; ils s'embarquent et se retirent honteusement comme s'ils avaient été vaincus.

Règne

L'Arabie vit cesser alors la longue guerre cid'Abdolmé-lio en Ara- vile qui la déchirait; Abdalla et Moctar périrent en se combattant : Abdolmélic resta seul maître de l'empire de Mahomet.

L'empereur lui abandonna l'île de Chypre. Ce Première monnaie musulmane fut sous le règne de ce kalife que l'on frappa la première monnaie musulmane \*; elle eut pour inscription : Dieu est le Seigneur. Jusque là les Mahométans ne s'étaient servis que de la monnaie romaine, et cette coutume flattait l'orgueil des empereurs, qui croyaient y voir un signe de dépendance et un reste de sujétion.

Dès que Justinien sut que le kalife allait prendre Guerre entre Justinien el le une autre monnaie que la sienne, sa vanité blessée \* An 691.

rompit la paix; il avait cédé Chypre sans résistance, et, pour une cause frivole, il déclara la guerre.

A la tête de son armée, il marche en Cilicie. rencontre les Sarrasins et leur livre bataille; ils commençaient à plier; Mahomet, leur général, fait parvenir un carquois rempli d'or à Nébule, qui commandait vingt mille Esclavons auxiliaires de l'armée impériale; Nébule, séduit, passe dans Défaite les rangs des Arabes; cette défection jette l'épou- Justinien. vante parmi les Romains, ils se débandent : l'empereur leur donne l'exemple de la fuite, et arrive, furieux, à Nicomédie.

Les princes faibles sont aussi ardens pour la son vengeance que froids dans le combat; Justinien vengeance rassemble les vieillards, les femmes, les enfans des Esclavons, et les fait jeter dans la mer.

La victoire de Mahomet affranchit le kalife du Etablisse tribut qu'il payait à l'empire. Abdolmélic fit, peu rabie, d'un de temps après, le dénombrement de ses sujets, carage. et établit un impôt dont la plus grande partie pesait principalement sur les chrétiens : on appela cet impôt carage. Aujourd'hui, dans l'Orient, les chrétiens en portent encore l'humiliant fardeau \*.

L'empereur, renonçant à rassembler une armée, convoqua un concile à Constantinople; on y décida que les prêtres mariés garderaient leurs femmes. Le pape Sergius refusa de souscrire à

<sup>\*</sup> An 692.

cette décision; l'empereur, irrité, donna ordre à son écuyer, Zacharie, d'arrêter le pape. L'armée de Ravenne prit la défense du pontife; Zacharie, poursuivi par elle et par le peuple, ne trouva d'asile que sous le lit du pontife, qui, se montrant digne vicaire de Jésus-Christ, lui sauva la vie \*.

Les Sarrasins, ne rencontrant plus d'obstacles à leurs conquêtes, s'emparèrent de l'Arménie.

Haine publique pour Justinien.

L'empereur élevait des palais, et se consolait, en les voyant, de la ruine de l'empire; rien n'égalait l'insolence et la cruauté de ses ministres. Etienne, chef de ses eunuques, menaça du fouet l'impératrice mère, Anastasie; chaque jour voyait couler le sang des hommes les plus vertueux condamnés au supplice; partout on laissait éclater la haine et le mépris que Justinien inspirait.

Son affreux projet

Ce prince, aussi cruel et non moins insensé que Néron, forma le projet de massacrer tout le peuple de Constantinople; il chargea Ruscius, qui commandait sa garde, d'exécuter cet ordre atroce; mais le patrice Léonce, qui devait partir pour prendre le commandement de la Grèce, averti que le poignard d'un assassin l'y attendait, prend la résolution de mettre fin à la tyrannie.

Révolte de Léonce.

> Deux moines astrologues l'encouragent dans ce dessein, et lui promettent le sceptre; il arme ses domestiques, marche au milieu de la nuit au prétoire, fait croire qu'il y précède l'empereur,

<sup>\*</sup> An 693.

arrête le préset, ouvre les cachots, délivre les captifs, appelle le peuple aux armes, et force le patriarche de parler en sa faveur à la multitude : bientôt toute la ville ne retentit que de ce seul cri: « La mort à Justinien! » Tout fuit le tyran; Déchéance et mutilason palais se change en désert; sa garde l'aban-tion de Jusdonne, il est saisi, enchaîné, conduit dans l'hyppodrome. Le peuple demandait sa mort, mais Léonce, qui devait sa fortune au père de ce monstre, lui sauva la vie. On lui coupa le nez, il fut relégué à Cherson \*; il était âgé de vingt-cinq ans, et en avait régné neuf.

Léonce fut proclamé empereur; malgré ses ef- Léonce est forts pour réprimer les fureurs de la multitude, elle jeta dans les flammes tous les ministres de Justinien. Cette révolution n'excita aucun trouble dans l'empire; le gouvernement n'était plus la chose publique; devenant la propriété d'un maître et de quelques courtisans, il intéressait peu les citoyens qui, toujours dans les mêmes chaînes, voyaient avec indifférence un changement de maître.

<sup>\*</sup> An 695.

### CHAPITRE QUATORZIEME.

Massacre à Ravenne. — Création d'un doge à Venise. — Guerre avec les musulmans. — Destruction de Carthage. — Révolte de l'armée. — Tibère III, empereur. — Déchéance, captivité et mutilation de Léonce.

# LÉONCE. (695.)

Massacre à Rayonne. PLIVENNE fut, dans ce temps, le théâtre d'un spectacle affreux. Suivant une ancienne coutume, la jeunesse de cette ville, divisée en deux tribus, se battait à coups de fronde le dimanche, car toujours les jeux des Romains furent une image de la guerre.

La tribu vaincue donna, comme elle le devait, un festin à ses adversaires; mais, pendant le repas, elle les assassina lâchement. La multitude, furieuse, tira de ce forfait une vengeance non moins cruelle; elle égorgea tous les coupables \*.

Tandis que ces massacres, les séditions de Rome, les dévastations des Lombards, les invasions des Sarrasins et les discordes religieuses bannissaient de l'empire tout repos et toute liberté, les îles de la Vénétie étaient devenues un asile où l'on accourait de toutes parts pour fuir les Goths, les Huns, les

<sup>\*</sup> An 696.

Lombards, les Bulgares, les Arabes et les magistrats impérianx aussi barbares qu'eux.

Long-temps ces petites républiques furent gou- Création vernées par des tribuns, mais, en 697, la néces- à Venisée de s'unir pour résister aux invasions étrangères les décida à ne plus former qu'un seul Etat, et à élire un duc, autrement nommé doge. Le premier que l'on revêtit de cette dignité fut Paul Luc Anafeste, appelé par le peuple Paoluccio: l'empereur consirma cette élection.

Pour soutenir et reconnaître en apparence la souveraineté impériale, on vit long-temps les doges occuper de grandes charges dans le palais des empereyrs.

La guerre contre les musulmans continuait Guerre toujours; Alid, général sarrasin, ravagea l'Asic-avellea musulmans. Mineure; Hassan, gouverneur d'Egypte, entra en Afrique, et prit Carthage par escalade.

Les Berbers et les Romains assemblèrent vainement une nombreuse armée; Hassan la mit en fuite, et se rendit maître de toutes les villes, excepté d'Hippone que les Sarrasins, dans la suite, nommèrent Bone.

L'empereur chargea le patrice Jean de réDestruction
parer ces revers; il débarqua en Afrique et rede Carthage
prit Carthage: mais les Sarrasins y revinrent en
force, chassèrent les Romains, dispersèrent leur
flotte, rentrèrent pour la dernière fois dans Carthage, réduisirent ses habitans en esclavage,

emportèrent toutes ses richesses et rasèrent tous ses édifices. Ce fut ainsi que périt et disparut sous le fer d'un Arabe l'antique rivale de Rome \*.

de l'armée.

est empe-

L'armée romaine, vaincue et débarquée en Grèce, craignait que l'empereur ne punît sa lâcheté; la peur lui rend son audace, elle se révolte, égorge son général, le patrice Jean, et proclame empereur un officier, nommé Alzimar, qui prend le nom de Tibère III; l'usurpateur, sans perdre de temps, conduit sa flotte à Constantinople, que la peste désolait alors.

Déchéance, mutilation

Les habitans de la capitale, qui aimaient Léonce, captivité et résistent d'abord à Tibère, mais les commandans de la garde étrangère lui ouvrent les portes de la ville. L'empereur, conduit devant son rival, fut enfermé dans un monastère et mutilé: de nos jours nous reprochons ces mutilations fréquentes, ces actes continuels de férocité aux empereurs ottomans. Nous en accusons le mahométisme; nous oublions que les sultans n'ont fait que suivre les usages barbares pratiqués par les empereurs chrétiens, qui ne faisaient alors qu'imiter les rois juifs et les monarques de Perse et de Syrie. Dans tous les temps l'Orient fut infecté de deux vices presque inséparables, la mollesse et la cruauté.

\* An 698.

# CHAPITRE QUINZIÈME.

Tyrannie d'Héraclius, frère de Tibère III. — Conspiration contre Tibère. — Révolution en Lombardie. — Fuite de Justinien, exilé à Cherson. — Sa marche sur Constantinople. — Son entrée dans cette ville. — Sa vengeance à l'égard de Léonce et de Tibère. — Mort des deux empereurs et d'Héraclius.

# TIBÈRE III. (An 698.)

Tibère III ordonne à son frère Héraclius de combattre les Sarrasins; ce prince fit la guerre avec frère de Tisuccès mais avec barbarie. Au lieu de délivrer la
Syrie, il la dévasta; il n'épargna ni le sexe, ni
l'âgé, et fit périr, dans les chaînes ou dans les
combats, deux cent mille Arabes.

La fréquence des révolutions inspirait à tout Conspiraambitieux le désir et l'espoir de régner. Bardane, Tibère. fils du patrice Nicéphore, voyant une aigle planer au-dessus de sa tête, crut que ce présage lui promettait l'empire; il conspira contre Tibère; l'empereur découvrit son complot, le fit raser, battre de verges, et l'exila dans l'île de Naxos\*.

Le trône des Lombards n'était pas plus tranquille Révolution que celui de Constantinople. Liutpart, petit-fils de dio.

Pertharit, fut détrôné par son cousin Rambert,

\* An 702.

qui fit égorger toute sa famille. Un jeune prince, Luitprand, dont on méprisait la faiblesse, échappa seul, à ce massacre, et régna dans la suite avec gloire.

Rome souffrait du despotisme des empereurs, et ne comptait plus sur leur protection. Les exarques étaient aussi redoutés dans cette ville que les Lombards; un de ces exarques, Théophilat, excité par la seule dévotion, voulait venir visiter le tombeau des apôtres: on croit que son dessein est d'enlever le pape Jean VI; le peuple se sou-lève, les troupes, et même celles de l'exarchat, se joignent à la multitude; on éclate en menaces contre l'empereur, on accable d'outrages son lieutenant, et ce magistrat, justifié, ne peut obtenir le châtiment des calomniateurs.

Peu de temps après, le duc de Bénévent vint ravager la Campanie; les troupes impériales n'osaient le combattre. Le pape seul, par sa fermeté, par son adresse et par de riches présens, réussit à le désarmer. Dès lors, les papes furent regardés, par les Romains, comme leur seul chef et comme leur seul appui; l'abaissement du trône impérial fonda la grandeur du saint Siége.

En Asie, Héraclius et les Sarrasins continuaient à se battre avec des succès balancés; bientôt une nouvelle révolution éclata dans l'empire, changea son sort, et aggrava ses malheurs.

Justinien, exilé à Cherson, ne respirait que

vengeance. Loin d'être combattu par l'infortune, Fuite de Justinica il parlait encore en tyran aux habitans de Cher-oxileacherson; ceux-ci, irrités de son orgueil et de ses menaces, avaient résolu de le tuer. Justinien, informé de leur projet, se sauve chez le kan des Kosars qui habitaient le bord des Palus-Méotides. Ce kan l'accueillit avec honneur, et lui fit épouser sa sœur Théodora.

Tibère, ayant appris la fuite de Justinien, fit promettre une forte somme d'argent au kan, pour qu'il lui livrât le prince détrôné; ce vil barbare y consentit, et chargea deux officiers de conduire son beau-frère à Constantinople; mais Théodora découvre le complot, et le révèle à son mari. Justinien étrangle les deux officiers qui devaient l'arrêter, s'embarque, fait naufrage près de l'embouchure du Danube, trouve un asile chez Terbel, roi des Bulgares, et lui promet sa fille, avec la moitié des trésors de l'empire, s'il veut le secourir dans l'adversité.

Terbel lui confie quinze mille hommes; à la Sa marche sur tête de cette troupe, Justinien marche à grandes Constantinople. journées, arrive sous les remparts de Constantinople, et, par cette rapidité, surprend Tibère, que le bruit de sa mort avait trompé.

Justinien harangue la foule des citoyens qui 800 dans bordaient les murailles ; il promet un règne juste, cette ville. et l'oubli du passé; on lui répond par des insultes et par des injures; mais, au milieu de la nuit, un

traître le fait entrer dans un aquéduc, dont on avait négligé la garde; il pénètre dans la ville; le peuple inconstant et la garde infidèle abandonnent Tibère; vainement il veut fuir, on l'arrête; Justinien paraît dans le cirque, fait venir enchaînés l'égard de devant lui les deux empereurs Léonce et Tibère, et appuie ses pieds sur leurs gorges, pendant tout le temps qu'on célèbre les jeux...

> Le peuple, digne alors d'un tel spectacle et d'un tel tyran, applaudissait à sa férocité, en chantant ce verset d'un psaume : tu marcheras sur l'aspic et sur le basilic ; tu fouleras aux pieds le lion et le dragon.

deux empo renrs ct d'Héraclius

Idonce et

de Tibère.

Après avoir joui de l'humiliation de ses victimes, Justinien leur fit couper la tête, ainsi qu'au fils de Tibère. Héraclius, qui avait combattu avec gloire les Sarrasins, fut pendu aux créneaux d'une forteresse.

### CHAPITRE SEIZIÈME.

Vengeance de Justinien. — Son humiliation dans une conférence avec Terbel, roi des Bulgares, - Sa lache soumission à un impôt. - Massacre des patriciens de Ravenne. - Ordre sanguinaire de Justinien. - Révolte de Bardane. - Son élévation au trône. - Son entrée dans Constantinople. - Mort de Justinien.

### JUSTINIEN,

EMPEREUR POUR LA SECONDE FOIS. (An 706.)

Rien ne pouvait être plus effrayant et plus mal- vengcanco heureux pour l'empire que le rétablissement d'un prince détrôné, banni, mutilé; c'était rendre le sceptre à la vengeance; le génie seul, en pareilles circonstances, peut se dompter lui-même, et vaincre ses ressentimens.

La cruauté de Justinien surpassa celle de Néron; par ses ordres, le sang de ses ennemis inonda les places publiques; le patriarche Callinique eut les yenx crevés. Le tyran ajoutait l'insulte à la cruauté, et, comme autrefois on parait les victimes, il comblait les siennes d'honneurs la veille de leur condamnation, les appelait aux premières charges de l'Etat, recevait leurs remercîmens, et les envoyait à la mort. Il en fit jeter à la mer un grand nombre, enfermés dans des sacs.

Terbel, roi des Bulgares, demandait alors, avec raison, comment les Romains, soumis à un tel monstre, osaient appeler les autres peuples barbares.

humiliation dans une conférence ave Terbel, roi des Bulgares.

Dans le dessein de prouver à son vil protégé le juste mépris qu'il lui inspirait, Terbel, après s'être fait céder par lui une partie de la Thrace, l'appelle à une conférence, étend sur la terre son large bouclier, l'entoure de son fouet, et ordonne à l'empereur de couvrir d'or ce cercle insultant; enfin il exige que Justinien remplisse la main droite de chaque soldat bulgare avec des

Sa láche soumission à un impôt,

pièces d'or, et la gauche avec des pièces d'argent. Qui oserait, en voyant ce degré d'abaissement où le despotisme et l'esclavage firent descendre les Romains, parler encore des inconvéniens et des périls de la liberté?

L'empereur redemanda aux Kosars sa femme Théodora, qu'ils lui renvoyèrent; comme il était ingrat et lâche, il déclara la guerre aux Bulgares, et prit la fuite à leur approche.

Le kalife Abdolmélic était mort. Ses quatre fils régnèrent successivement après lui. Sous leur règne, les Sarrasins continuèrent leurs ravages, et s'emparèrent de Thyane.

Mort des patriciens

L'Italie ne fut point, par son éloignement, à de Havenne l'abri des fureurs de Justinien; les patriciens de Ravenne avaient applaudi à la chute du tyran; par ses ordres, l'exarque Théodore, les ayant invités,

sous différens prétextes, à se rendre chez lui, les fit enlever et embarquer pour Constantinople, où ils périrent tous dans des supplices affreux.

Le pape reçut aussi l'ordre de se rendre dans sangninaire la capitale de l'Orient; il vint au moment où le de Justinien féroce Justinien ordonnait à ses lieutenans de passer au fil de l'épée tous les habitans de Cherson.

Le courageux pontife tenta vainement, par ses prières, d'empêcher ce massacre; la religion n'avait pas plus de force que l'humanité sur le cœur endurci de ce prince cruel; mais, à l'instant où l'on Révelte commençait cette exécution sanglante, Bardane, qui avait été envoyé à Cherson pour y périr, lève l'étendard de la révolte, et poignarde les commissaires de l'empereur; les habitans de cette contrée se rangent sous les drapeaux de Bardane; les Kosars embrassent sa cause, et le proclament empe-an trôme. reur sous le nom de Filipique \*.

Justinien, informé de cette rébellion, envoie à Cherson une flotte, sous la conduite du patrice Maur, avec l'ordre de raser la ville et d'y faire passer la charrue; mais les Kosars le forcent à se retirer. Justinien, à la tête de ce qui lui restait de soldats, et de trois mille chevaux que lui avait envoyés le roi des Bulgares, campe entre Chalcédoine et Nicomédie, et s'avance sur les bords du Pont-Euxin, dans le dessein d'observer les mouvemens de l'armée de Cherson. Là, il apprend que sa flotte

<sup>\*</sup> An 711.

Son entrée est soulevée, que Filipique, l'ayant trompé par dans Constantinople, une marche rapide, est entré dans Constantinople, où il a fait massacrer son fils Tibère au pied d'un autel, qui ne put lui servir d'asile.

Mort de Justinien La fureur du tyran éclate en inutiles transports; ses propres soldats proclament son rival; Justinien veut prendre la fuite; on l'arrête, on lui tranche la tête et on la porte à Filipique, qui envoya dans Rome ce honteux trophée, digne, au reste, d'être mêlé aux ossemens de Néron. Cet affreux règne, qu'on ne peut écrire qu'en traits de sang, avait duré six années.

#### CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.

Dissensions religieuses. — Règne honteux de Filipique. — Conspiration du patrice Georges. — Hardiesse de Rufus. — Déchéance et captivité de Filipique. — Elévation d'Anthénius, nommé Anastase II. — Sa rigueur envers les conjurés.

## FILIPIQUE. (An 711.)

Dès que Filipique fut parvenu au trône, il s'en Dissensions montra indigne par son incapacité: la paix était réligieuses. rétablie dans l'Église; il la troubla de nouveau, en se déclarant pour l'hérésie des monothéliens.

Depuis quelque temps les empereurs confiaient le gouvernement de Rome à un duc nommé par l'exarque. Celui qui était alors en place fut destitué; mais, soutenu par la faveur du peuple, il ne voulut pas recevoir le duc qui le remplaçait; les deux partis se livrèrent dans Rome un sanglant combat. Le pape et les prêtres, la croix et l'Evangile à la main, se jetèrent entre les combattans, les séparèrent, et, par leur influence, mirent fin à cette sédition que l'autorité impériale seule n'aurait pu réprimer.

La tiare commençait à l'emporter sur la couronne, et il faut avouer qu'alors elle le méritait.

L'empereur voyait son sceptre à la fois menacé TOME 8. 24

Regno par les Arabes, qui ravageaient l'Asie, et par le filipique. roi des Bulgares, armé, disait-il, pour venger Justinien. Nulle part on n'opposait aux ennemis une honorable résistance. Filipique, insensible aux revers de l'empire, se livrait, dans son palais, aux plus honteuses débauches, enlevait les femmes à leurs époux, et les religieuses à leurs couvens.

Conspiratrice Georblic s'épuisait pour payer les spectacles et les fêtes. ges.

Un règne si faible et si méprisé ne pouvait durer:

le patrice Georges, qui commandait l'armée de Hardiesse Thrace, trame une conjuration; Rufus, officier déterminé, se charge seul de l'exécution du com-

plot. Il entre dans la capitale, au moment où l'on célébrait le jour de la naissance de l'empereur : après les jeux du cirque, le prince, sortant du bain, donne un grand festin à sa cour; chacun s'y livre au plaisir et boit avec excès. A linetant on tous

ptebence au plaisir, et boit avec excès. A l'instant où tous et captivité de l'instant où tous et captivité les convives sont plongés dans l'ivresse, l'audacieux Rusus paraît, saisit l'empereur endormi, l'enveloppe dans son manteau, l'enlève, le porte à l'Hyppodrome, lui fait crever les youx, et l'enferme dans un monastère \*; il avait régné dixsept mois.

L'histoire ne parle plus de lui, et laisse dans un oubli profond ce faible monarque qui aurait dû y rester toujours.

<sup>\*</sup> An 713.

Après cette paisible et courte révolution, le Elévation peuple ressaisit ses droits, se rassembla et élut, niu, nompour empereur, Anthénius, premier secrétaire thase II. d'État, dont on estimait alors généralement la vertu. Il prit, en montant sur le trône, le nom d'Anastase II.

Le premier acte de son pouvoir fut un acte de son pouvoir fut un acte de envers les rigueur, dicté par la politique autant que par la compurés. justice : profitant de la trahison, mais punissant les traîtres, il condamna le patrice Georges et ses principaux complices au même traitement qu'ils avaient fait subir à Filipique.

## CHAPITRE DIX-HUITIÈME.

Règne d'Anastase II. - Portrait, origine et 'exploits de Léon' - Révolte des troupes. - Théodose III est élu empereur. -Abdication d'Anastase.

## ANASTASE II. (An 713.)

LE règne d'Anastase fut court; il ne donna que Règned'Anastase II. des espérances, et laissa de justes regrets. Comme tous les princes sages, l'empereur voulut séparer le spirituel du temporel, et reconnut pour la foi l'autorité seule des conciles. Constantinople se soumit au pape; Rome recut sans murmurer le duc que l'empereur lui envoya; Anastase choisit pour ministres des hommes justes; pour généraux, des guerriers habiles et éprouvés. Parmi ceux-ci brillait Léon, dont le nom devint célèbre, et qui déjà, par ses exploits, ainsi que par ses talens, se frayait un chemin à l'empire.

Portrait,

Il était né en Isaurie, au sein d'une famille pauorigine, et exploits de vre. Dans son enfance on le nommait Conon. Ses parens vinrent s'établir en Thrace pour y faire le commerce de bestiaux. Conon se fit soldat, et prit le nom de Léon. Justinien était en guerre avec les Bulgares; il manquait de vivres: Léon obtint de son père cinq cents moutons, qu'il conduisit luimême à l'empereur. Ce prince, touché de cette démarche et frappé de la noblesse qu'on remarquait dans les traits du jeune soldat, le plaça dans sa garde, et l'avança rapidement.

A la cour de Justinien, la disgrâce suivait promptement la faveur. L'empereur, jaloux de la bravoure de Léon, l'envoya chez les Alains, avec l'ordre de les exciter à la guerre contre les Abares; il le chargea de promettre à ces barbares un fort subside, et le mit dans l'impossibilité de tenir sa promesse. Léon évita le piége qui lui était tendu; il ne compromit point sa parole, et réussit dans sa mission.

A son retour, croyant rencontrer l'armée romaine, il apprend qu'elle est en fuite; suivi de cinquante Alains, il s'engage hardiment dans les montagnes, rallie quatre cents fuyards, charge à leur tête, et enfonce un corps ennemi, prend une forteresse, s'empare de quelques bâtimens, s'embarque à Trébizonde, et arrive à Constantinople, où il trouve Anastase sur le trône.

Les Sarrasins rassemblaient alors toutes leurs forces contre l'empire. Anastase de son côté réunit les siennes pour leur résister.

A cette époque \* le kalife Oualide mourut. Il avait signalé son règne par la conquête de Samarcand et des contrées orientales de l'Asie. Déjà ses armes brillaient jusque dans les Indes. Son frère

<sup>\*</sup> An 715.

Soliman, qui lui succéda, abattit les vastes forêts du Liban pour construire une flotte formidable; Anastase envoya sur les côtes de la Phénicie un grand nombre de bâtiment légers dans le dessein de s'emparer de ces bois de construction ou de les détruite. Le chef de l'expédition, nommé Jean, était à la fois diacre et grand trésorier de l'empire. Lorsque la flotte fut réunie dans le port de Rhodes, les équipages se révoltèrent contre leur général, et le massacrèrent. La sédition ga-

des troupes.

gna les troupes de terre, dont le commandant Théodose II éprouva le même sort. Les rebelles, n'espérant point de grâce après de tels crimes, proclamèrent empereur un officier, nommé Théodose, qui prit la fuite, et se sauva dans les montagnes, avec l'es-

poir d'éviter le pesant fardeau dont on voulait le charger. Mais il fut poursuivi, arrêté et contraint

d'accepter le sceptre pour sauver sa vie.

Conduit on plutôt trainé par les rebelles sur lesquels il régnait malgré lui, il s'approche de Constantinople. Anastase se retire à Nicée, où il appelle à son secours l'armée d'Asie; mais son escadre l'abandonne; les révoltés investissent Nicée et l'assiégent; Anastase fait une sortie, livre bataille, la perd, et laisse sur le champ du combat sept mille de ses plus braves soldats. Dans le même temps une autre division de l'armée des rebelles

Abdication entre dans Constantinople. L'empereur, informé d'Aussiasc. de cet événement, capitule, obtient, la vie pour lui,

pour le patriarche et pour ses amis. Il quitte la pourpre, prend l'habit monastique, et vient trouver Théodose, qui exécuta fidèlement la capitulation, en exigeant seulement qu'Anastase entrât dans les ordres sacrés. Il avait régné deux ans et demi; brave, clément, éclairé, vertueux il était digne de l'empire, mais l'empire n'était plus digne de lui.

### CHAPITRE DIX-NEUVIÈME.

Portrait de Théodose. — Résistance de Léon contre l'empereur.
— Sa conférence avec le kalife Soliman. — Sa courageuse défense. —Abdication de Théodose. —Entrée de Léon dans Constantinople. — Son couronnement.

# THÉODOSE III. (An 716.)

Portrait
de Théodose

étaient sa piété, sa modestie, sa bonté; elles auraient paré un particulier, mais elles ne suffisaient pas à un prince. Il manquait de celles qui sont le plus nécessaires pour régner, l'habileté et la force.

Son premier acte fut un traité honteux avec les Bulgares. Sous ce faible monarque la discipline acheva de se perdre, et les mœurs de se corromRésistance pre; Léon, qui commandait alors les troupes de Léon d'Orient, refusa de reconnaître l'empereur.

Sa conférence avec le kalife Soliman

percur.

Dans l'intention apparente de venger Anastase, et avec le dessein réel de le remplacer, il offrit la main de sa fille, et une grande charge, au général des troupes d'Arménie, Artabase, qui promit de le seconder dans son entreprise. Mouselima, frère du kalife Soliman, s'avançait alors en Galatie, à la tête d'une armée de Sarrasins; jugeant l'occasion

favorable pour affaiblir l'empire, en y fomentant la discorde, il écrivit en ces termes à Léon: « Nous savons que vous êtes digne du trône; ve-» nez nous trouver, nous vous aiderons à y mon-» ter, et nous conviendrons ensemble d'une paix » utile aux deux nations. »

Léon lui répondit qu'il ne croirait point à ses promesses et à ses vues pacifiques, si le kalife Soliman, qui assiégeait Amorium, ne consentait à cesser ses attaques contre cette ville; Soliman lui promit de lever le siége dès qu'il arriverait, et lui donna sa parole pour gage de sa sûreté.

Léon, animé par cette audace, mère des succès, part intrépidement avec trois cents cavaliers pour se rendre auprès du kalife; les Sarrasins vont en bataille au-devant de lui jusqu'à un mille de leur camp. Ils le saluent du nom d'Auguste; les habitans d'Amorium, du haut de leurs remparts, font entendre les plus vives acclamations pour la prospérité du nouvel empereur.

Cependant, malgré ces apparences favorables, courageuse au mépris de la foi jurée, le kalife continue et défeuse, presse le siége. Léon rompt les conférences; il voulait partir, mais il apprend que trois mille cavaliers arabes lui coupent la retraite. Comme on l'avertit en même temps que Mouselima approchait avec son armée, dissimulant ses vrais desseins, il demanda au kalife la permission d'aller conférer avec cegénéral: Soliman y consentit, mais lui donna

une escorte quatre sois plus nombreuse que la faible troupe de cavaliers qui le suivaient. Léon se met en marche comme un captis; mais, dès qu'il est hors de la vue du camp arabe, il crie à ses trois cents cavaliers: « Compagnons, il faut com-» battre les ennemis, et non les compter. Char-» geons ces insidèles, Dieu combattra pour, » nous. » A ces mots, il s'élance comme un éclair sur l'escorte sarrasine, l'étonne, l'ensonce, la disperse, rejoint son armée, et en donne une partie à Nicétas qui attaque Mouselima, sait lever le siège d'Amoriam, et contraint les Arabes à se retirer en Cappadoce.

Léon, à la tête du reste de l'armée, s'avance vers Nicomédie, rencontre le fils de Théodose qui commandait la garde impériale, lui livre un combat sanglant, remporte la victoire, et le fait prisonnier; Théodose n'était point capable du lutter contre un pareil rival. Le sénat le conjure d'épargner à l'empire, par son abdication, les horreurs d'une guerre civile; comme ce prince régnait malgré lui, il céda facilement aux vœux des sénateurs, et quitta sans regret un sceptre qu'il ne pouvait soutenir.

Abdication de Théodose

Le patriarche lui promit, au nom de Léon, qu'on éparguerait ses jours. On exigea que lui et ses ensans se fissent prêtres. Ce saible prince, dé-livré plutôt que privé du trône, vécut tranquillement à Ephèse, s'occupant, pour tout travail, à

écrire en lettres d'or les évangiles et les offices de l'Eglise. Son épitaphe est plus remarquable que son règne. Regardant la mort comme la guérison de tous les maux, il voulut qu'on ne gravât sur sa tombe que ce seul mot, santé.

Après ce triomphe facile, Léon entra paisiblement Léon dans Constantinople par la porte dorée. Les habi-Constantinople tans le reçurent avec les transports de joieet d'espérance qu'excite presque toujours un nouveau règne. Le lendemain il fut couronné par le patriarche, qui lui fit jurer de respecter et de maintenir les décrets des conciles et les décisions de l'Eglise.

### CHAPITRE VINGTIÈME.

Règne de Léon III. - Evénemens à Rome. - Règne d'Aripert II à Pavie. — Sa mort. — Règne de son fils Luitprand. — Habileté du pape Grégoire II. — Siège de Constantinople par Soliman. — Victoire de Léon. - Mort de Soliman. - Nouvelle victoire de Léon. - Levée du siège de Constantinople. - Révolte de Sergius en Sicile. - Révolte et mort d'Anastase détrôné. - Association de Constantio à l'empire. - Révolte des Juifs. - Apparition de l'île de Santorin. - Edit de Léon contre le culte des images. - Résistance du patriarche Germain et du pape Grégoire. — Conspiration de Léon contre le pape. — Soumission de Grégoire. - Soulèvement des Grecs. - Cosme est élu empereur par eux. - Sa défaite et sa mort. - Nouvelle guerre avec le pape. - Zèle du roi des Lombards pour le pape. -Sa marche contre Rome. - Son humiliation devant le pape. - Défaite et mort de Tibère, élu empereur par les Toscans. - Fanatisme de Léon. - Déposition du patriarche Germain. - Mort de Grégoire II. - Pontificat de Grégoire III. - Son décret en faveur du culte des images. - Marche d'une armée contre Rome. - Défaite de ces troupes. - Division des églises grecque et latine. - Ambassade du pape à Charles Martel. -Mort de Grégoire III et de Léon,

# LÉON III, DIT L'ISAURIEN. (An 717.)

L'Orient se voyait enfin, après tant de règnes honteux, sous l'autorité d'un guerrier capable de le défendre contre ses ennemis, de retarder sa chute et de relever ses ruines. Tel était au moins l'espoir public; mais, si Léon ne démentit point

sur le trône l'idée qu'il avait donnée de sa bravoure dans les camps, il ne répondit pas sous d'autres rapports à l'attente générale.

De grands défauts ternirent ses grandes qualités: son opiniatreté en matière de religion produisit un schisme funeste; la coupe du pouvoir l'enivra; il voulut gouverner les consciences comme il commandait les troupes, et il devint, par ces fautes capitales, l'une des principales causes de l'accroissement de la puissance des papes et de la naissance peu éloignée d'un nouvel empire d'Occident.

Tandis que Constantinople se félicitait de l'avé-Evénemens nement de Léon, Rome jouissait d'une trève qui soulageait passagèrement les maux dont elle était accablée depuis tant d'années. Aripert II, parvenu Ragne au trône de Milan par un assassinat, gouverna ses peuples avec justice, et rendit à l'église romaine les terres dont les Lombards s'étaient emparés. Plusieurs écrivains ecclésiastiques ont prétendu que long-temps avant cette époque le territoire romain était le patrimoine de saint Pierre, et qu'Aripert y avait ajouté une partie du Piémont. Cette opinion est dénuée de tout fondement. Les églises, en différentes contrées, avaient reçu, de tout temps, des fermes en dons, et qu'elles appelaient du nom de leur patron; mais elles possédaient ces biens comme les particuliers, sous la souveraineté du prince : une partie des revenus était destinée

aux pauvres, le reste à l'entretien de l'église. Pépin, roi de France, fut réellement le premier qui donna au pape une souveraineté temporelle. Voilà ce qui est historique, le reste est fabuleux; et ce qui le prouve évidemment, c'est que le pape Grégoire-le-Grand excommunia les administrateurs du patrimoine de saint Pierre, qui se prétendaient indépendans, et refusaient de reconnaître l'autorité de l'empereur et de ses magistrats.

Aripert se nova dans le Tésin. Ausprand, qui

Sa mort.

le combattait alors, voulut vainement lui succéder; les peuples, attachés à la mémoire d'Aripert, élurent son fils Luitprand, qu'on regarde comme Laitprand. le meilleur roi qui ait régné sur les Lombards. Il était juste, vertueux, clément, et, quoique illettré, non moins habile dans les négociations qu'à la guerre. Ses lois maintinrent l'abondance et le repos dans son pays; ses armes en étendirent les limites.

Grégoire II, son émule en talens et en vertus, Habileté du pape Gregoire II brillait alors sur la chaire pontificale. Ce pape habile enleva Cumes par son audace au duc de Bénévent, et trouva par son adresse le moyen de rallier momentanément l'empereur Léon à l'orthodoxie.

Dans ce même temps un grand orage éclatait tinople par contre l'empereur ; le kalife, furieux d'avoir con-Soliman. tribué à sa grandeur sans en tirer aucun avantage pour les Sarrasins, vint à la tête d'une armée innombrable assiéger pour la troisième fois Constantinople. Léon, pour l'éloigner, tenta d'abord la de Léon voie des négociations: « On ne transige point avec » des captifs, on ne traite point avec des vaineus, » répondit le fier Arabe; j'ai déjà désigné la garmison qui doit occuper la place; il ne vous reste » d'autre parti que de vous soumettre à mon poum voir. » La seule réplique de Léon à cette insollence fut la victoire.

La flotte sarrasine était sous voile; un violent coup de vent la disperse : l'empereur profite de ce moment favorable; il sort avec des bâtimens légers et des brûlots; il traverse hardiment la flotte ennemie et lance sur elle le feu grégeois qui la réduit en cendres. Ce succès rend le courage aux assiégés : la vaillance du prince a passé dans le cœur de tous les habitans; ils repoussent avec opiniâtreté les assauts redoublés des Arabes et les forcent à se renfermer dans leur camp.

Ces revers hâtèrent la mort du kalise Soliman. Son neveu Omar lui succéda. Dans l'année 718, d'Phiver le plus rigoureux qu'on eût vu dans ces contrées couvrit la terre de neige pendant cent dix jours. La rigueur du froid ralentit l'ardeur des attaques.

Au printemps, deux nouvelles flottes sarrasi- Nonvelle nes, venues d'Egypte et d'Afrique, arrivèrent Léon. pour renforcer les musulmans; mais les matelots, les officiers et les soldats de ces contrées nouvel-

lement conquises et converties, se découragent en voyant le déplorable état de l'armée du kalife. Les Egyptiens donnent l'exemple de la défection; ils désertent la cause des Arabes, et entrent dans le port de Constantinople. Léon monte sur leurs vaisseaux, fait une nouvelle sortie : tous les bâtimens ennemis sont pillés, brûlés, coulés à fond.

Mouselima, qui manquait alors de vivres, se vit forcé d'envoyer en Asie de nombreux corps qui la dévastaient; mais l'empereur y fit passer des détachemens qui attirèrent les Arabes dans des embuscades et les massacrèrent.

Levée du siège de Constantinople.

L'abondance régnait dans Constantinople, la famine dans l'armée musulmane. Enfin Mouse-lima, vaincu par la disette et par le courage de l'empereur, leva le siége et s'éloigna. Une armée de Bulgares l'attaqua dans sa retraite, le défit, et lui tua vingt-deux mille hommes; une tempête détruisit les restes de la flotte mahométane. La cápitale de l'Orient célébra ce triomphe avec des transports de joie, et compara dans ce moment son libérateur aux plus illustres héros de l'antique Rome.

Le kalife, dans le premier mouvement de sa colère, ordonna de tuer tous les chrétiens qui n'embrasseraient pas la foi de Mahomet; ses ministres, moins barbares que lui, désarmèrent son courroux; il révoqua son édit sanguinaire: mais depuis cette époque les sectateurs de l'Evangile

furent soumis, dans l'empire musulman, à des lois aussi injustes qu'humiliantes; elles existent encore, et entre autres celle qui défend aux tribunaux d'admettre le témoignage d'un chrétien contre un musulman.

Le kalise, qui n'avait pu vaincre Léon, essaya de le convertir; il lui écrivit une longue lettre pour lui démontrer la vérité de l'Alcoran et pour l'engager à embrasser un culte plus pur et plus raisonnable que celui du Christ. Ses prédications, comme on devait s'y attendre, n'eurent pas plus de succès que ses armes.

Le siége de Constantinople avait répandu l'effroi dans la Grèce et dans l'Italie. Regardant la ruine de l'empire d'Orient comme certaine, on craignait à chaque instant de voir les Sarrasins vainqueurs fondre sur l'Occident. Sergius, qui névolte commandait en Sicile, forma le projet de se rendre en Sicile. indépendant, et pour sonder les esprits il fit d'abord proclamer empereur, par quelques mécontens, un de ses lieutenans nommé Tibère.

Les regards vigilans de Léon s'étendaient sur les parties les plus éloignées de l'empire : informé du complot, il envoie en Sicile un officier, nommé Paul, qui fait tomber les faux bruits, rassure les hommes timides, déconcerte les conspirateurs, les arrête et envoie leurs têtes à l'empereur. Sergius, seul auteur de la conjuration, eut l'adresse de se justifier.

25

Révolte et Une autre conspiration memça les jours de mort d'Anature de Léon. Anastase, las de son enil et ennuyé de la prêtrise, forma le dessein de remontel sur le trône; le roi des Bulgares lui prêta cinq mille livres d'or. Quelques-uns des anciens courtisans das prince détrôné, et qui étaient restés en place, promirent de le seconder : l'un d'eux, le patrice Sismius, ressemblait déjà des bâtimens et des troupes bulgares pour exécuter cette entreprise. Léon les prévint, envoya au supplice les officiers qui le

dans l'Hyppodrome.

Tous ces complots et la fréquence des révolutions inquiétaient l'empereur sur le sort de ses Association enfans. Dans l'espoir de rendre son fils Constantin de Constantin de Constantin d'empereur plus respectable aux yeux des peuples et de lui paire.

assurer l'héritage de sa couronne, il le fit tenir sur les fonts de baptême par les dignitaires et par les sénateurs; bientôt après il l'associa à l'empire.

trahissaient, et gagna, à force d'argem, le roi des Bulgares, qui lui livra Sisiains, Anastase et l'archevêque de Thessalonique; ils furent décapités

Révolte des Juifs.

Les Juis, toujours fermes dans leur culte et dans leurs espérances au milieu de leur ruine, proclamèrent un messie et levèrent l'étendard de la révolte; l'empereur comprima cette rébellion, ce qui était juste et facile; mais il leur ordonna ensuite, sous peine de mort, de se faire baptiser, ce qui était aussi inique qu'insensé. Les infortunés

parurem obéir, et ne firent que profaner un saorement qu'ils détestaient.

-Léon, acdoutumé à vaincre, voulait que rien ne lui résistat. Il persécuta les montanistes, et sa violence augmenta l'opiniatreté de ces sectaires.

- La guerre contre les musulmans ensanglantait toujours l'empire \*: les Sarrasins s'emparerent de la Sardaigne; Jesid, successeur d'Omar, ne régna que quatre ans, et laissa le sceptre à son frère Hescham: celui-ci livra bataille aux Romains dans les plaines de Syrie; il fat battu et contraint de fuir jusqu'à Damas. Mouselima répara cet échec par quelques succès.

L'Orient fit alors sans combats une conquête Apparition étrange et nouvelle " mi volcan souterrain éclata de l'ile Sandans l'Archipel, à vingt-sept lieues au nord de l'île de Crête, et fit sortir du sein de la mer l'île de Santorin, aujourd'hui fameuse par ses vins exquisi Jusque-là, Léon s'était fait admirer comme monarque et comme général; il ternit cette double le culto des gloire en y voulant ajouter celle de théologien? le culte des mages lui paraissait superstitieux et contraire à la pureté de la foi évangélique. Décidé à proscrire ce culte, il convoçue le senat : « Je » veux, dit-il, pour prouver à Dieu ma recon-» naissance des bienfaits dont il m'à comblé, je " veux abolir l'idolatrie introduite dans l'Eglise » par le culte des images. Ces images, qu'un \* An 723. — \*\* An 726.

» peuple fanatique prend pour la Divinité, aq

s sont que de vérisables idoles. Il m'appartient,

n comme ohef de la religioni ainsioque de l'em-

n pire, de réformer un si honteux abas, non pire, de réformer un si honteux abas, non por la laurum édit, dont l'objet était de détruire de qu'il appelait, une suppération sacrilége. Au mépris des anciennes coutumes, il ordonna aux sépateurs d'euregistrement édit sans délibérer.

Cette mesure téméraire excita de grands trout bles dans l'empire. Ceux qui partageaient, par dévouement, par conviction, jou par intérêt, l'opinion de l'empereur, attaquèrent avec furie, insultèrent, et détruisirent sans respect ces prétendnes idoles. On les nomma iconoclastes, c'estradire brisaires d'images. Ils ne respectaient que la croix. Les autres défandirent avec un égal omportement les objets de leur longue vénération. Léon ne dut pas tarder à sentir qu'il est peutêtre plus dangeroux d'attaquer les superstitions que la foi.

Résistance du patriarche Germain et du pape Grégoire. Cependant, indigné de cette innovation hardie et de cette usurpation de pouvoirs, le patriarche Germain, ainsi que le pape Grégnize résistent aux ordres de l'empereur, et s'afforcant de lui prouver que les chrétiens honorent les images, et na les adorent pass Jean Chrysostôme soutient avec fermeté, en Orient, la doctrine de l'Eglise. Léon répond à leurs remontrances par des rigneurs et

par des vengeances; thut l'Occident ise soulève contre l'édit impérial ; Crégoire écrit aveg force iree monarques et l'avertit phodes princes n'ont aucun droid qui les autorise à statuer sur la foi,

Il est vrai qu'au moment dù le pape voulait que la poissance comporelle ne dépasset pas ses limites, il sordt lui-même des siennes pet soutint opiniatrément la tause des peuples de Calabre et de Sicile, relativement à une nouvelle capitation à laquelle l'empereur prétendait les assujettir,

Léon, fatigué de cette résistance, veut déposer compiration de Léon le pape, et fait tramer dans Rome une conspira-contre tion contre hii. La multitude prend, le parti du pontifé et met à mortiles conjurés. La duc Paul appelle à son secours des troupes de Rayenne; mais les Romains, les Toscans, les Lombards premient des armes et rendent ses efferts inutiles. Copendant Gragolrey me voulant point alors pous Soumission ser plus loin ses succes y apaisa bui même la ré-de Crégoire volte; sa soumission fut armouten son indépendance réelle : depuis ce temps le saint Siége devint ausi cher à l'Italie que le trône impérial lui était odiémica ola ..... Conference of the Control of the Control of the Control

. « Ce méconsentement qu'excitait partont le despotisme de l'empereur sit sortin les Grocs de lour greet longue apathien ils se soulevement by et Qurent pour empereur un officier nominé Cosme , qui parut bientôt avec une floite sous les murs de

and the state of t

Constantinople: Le courage de Léon et le fau gréest étu em-pereur par geois détruisirent la flotte et l'espoir des rébelles :

Cosme ainsi que son lieutenant Etienne furent prié et an mort et eurent la tôte tranchée. Une amnistie entière désarma et rassura leurs complices de la como de

> Les musulmans, profitant de cos troubles, sais taquèrent Nicée. La bravoure des babitans les contraignit de lever le siège. L'empereur persisteit

rouvelle guerre avec konjouns à youloir forcer les consoiences; il sante le pape. vainement de déterminer les Vénitiens à embrasset sa cause ; seux-ci refusent de prendre son parti contre le saint Siège. Les villes de Rimini, Fanc, Pizzaro, Ancône se soulèvent contre l'exarqueit chacune de ces cités élut un duc; le pape feigneit publiquement de calmer leur ardeur ; que secrés tement il excitait. 6.25 . 67.5

. Lie duc de Naples de montrareent docilerand ordres de Léon. Il se mit à latôte de l'armée apres son fils det marcha contre Bomesple bubit de son approche produit une névolution. Le mourage, exilé depuis si long-temps de cette andienne caipitale du monde, semble y reneître; les Bomains, qui avaient livré sans résistance aux plus vils bare barts deurs michosaes, leur sang, leur homneur, leur liberté, s'admint avec fureun pour sontenir una querelle théologique : ils sortent de la ville! livrent hataille aux Napolitains; les enfoncent et spent, la dud de Naples ainsi que son fils. Lura,

Le roi des Lombards, saisissant cette occasion

favorable à ses desseins ambitieux, affectant un zèle ardent pour la cause du pape, s'empara de bards pour Ravenne, prit Nami, dans le duché de Rome, et en fit présent à l'église romaine, qui l'accepta.

¿ L'exarque, resiné à Cosme, trama dans Rome, par ses agens, une nouvelle conspiration contre le -pontife : le peuple le sauva encore une fois de la sfureur des conjunés. L'amitié du roi Lombard inspirait cependant à Grégoire plus de craintes que d'espérances : ce pape babile pénétrait ses exues secrètes, et regardait la conquête de Rayenne comme le prélude de celle de Rome; dans cette position critique il implora les secons des Vénitiens. A sa prière le doge Orso arma une flotte\*, débarqua ses troupes, fondit à l'improviste sur l'armée du roi Liutprand, la battit, fit prisonnier le neveu du roi, chassa les Lombards de Ravenne, et, n'osant offenser l'empereur, y rétablit l'exarque Eutichius.

Le roi lombard, irrité de sa défaite, conclut une alliance avec l'exarque et s'approcha de Rome; tro Rome. ce nouveau danger décida le pape à implorer lappui du fameux Charles Martel, qui, sous le nom du roi Thierry IV; gouvernait alors la France. Amst les fautes de Leon furent la cause principale dul décida Rome à tourner ses regards wers le Nord Selle prit l'habitude d'appeler on Tulie les Français, moins dangereux pour elle par leur -iiii An -720. at hat are a co

elolgulaments tipud des impériaux et que les Louibards.

me Coponding la médiation de Charles, par une directiones imprévade le le controlors instile. Au mothem of les armées coalisées étaient mampées "dans les girafries de Néron 32 lorsque (Rome, ec Croyait perdue sans ressource ple courdgeux. Gré-11 goire sort à la tête de son dergé gent paraît dans le camp du roi de Lombardie: La vue de la croix, la pompe du cortége, l'aspectivénérable du pape, revêtu ainsi que tous les prêtres de leurs habits pomificaux, étonge, émout, abtendrit, désarme le roi lombard; en vain l'exarque veux affermir son courage, ce prince, touché, desarmé, entraine par l'éloquence du pontife, se jette à ses pieds, le suit au Varican, sy depouille de ses ornemens royaux, les dépose au pied du tombeau de l'apôtre; enfin il supplie le pape de lui pardonner, de lever l'excommunication lancée contre lui, et de lui accorder son amitié

Le pontife le relève, l'embrasse; les alarmes cessent, la haine s'éteint, la paix est signée, et Grégoire reste vainqueur des deux armées ennemies qui se retirent l'une à Pavie, l'autre à Bavenne.

Le pape était trop habile pour ne pas sentir que se glaint pouvait exciter l'envie, et que la modération seule consoliderait son triomphes il petsuada lui-même aux Romains de reconnaître l'au-

torité de l'exarque, mais il n'en cédait quelombre et en gardait la réalité.

an Peu destemps après les Toscats dinnant, pour Empereur un certum Tibère, qui se leur tête, Tibère, dia marcha contre Rome o l'exerque , qui quait ligan- par les Torcié ses troupes le se montrais consterné : Grégoire luirend le compage; il monte en chaire ndu haut de cette tribune; comme les anciens consuls, il appelle les citovens à la défense de la patrie à à sa voix ils prement tous les armes silenarque les. commande vattaque l'asurpateur, le défait, le poursuit, l'assiége, le prend et envois sa têté à Pemperénio que un un con en en una mede par de la

16. Les obstacles opposés aux ordres de Léon le Fanatismo rendment fanatique dans son heresie. Le patriaiche Germain, presque centenaires esa lui nepro-da patriarcher son injustice; l'empereur lui donna un souls-main. flet et le sit déposer par le sonat Germain alors, se déponillant du pallium, dit au thran : a Ma pern sonne est soumise aux ardres alsolus du » prince, mais ma foi ne cède qu'à un convile

n general. n, no mil of I fi time ( out by) Les soldate, presque toujours disposés à servir les caprices du desposisme brisaient partint les images et insultaient les prêtres. L'implacable Léon fit brûler la bibliothèque publique parce que les professeurs qui l'administraient que partagenient pas ses opinions piparounises riguends excitaient la révolte; il voulut foire enlever un

crunifit de bronze attaché à une porte de la ville; le peuple le défendit et la garde intériale en fit un grand darrage. La persécution des apôtres fit peut-être moins de martyra que le brisement des images:

Mort'de Grégoire II Les Romains pardirent bientât un grand homme;

Pontificat Grégoire II mouruten 731: Grégoire III lui sudde Grésoire III. Icéda: sons son pontificat la queralle qui divisait

le saint Siége et l'empire s'aigrit de plus en plus.

De manyelles attaques des Garrasins multiplièrent
sançore les embarras de Leson, et comme les troudobs religieux l'occupaient alors plus que la guerre,
il se reposa sur ses lieutenans du soin de les com-

al se reposa sur ses lieutenans du soin de des com
partitional de de défirent aline armée nomaine. Les Turcs pavaient

partition de défirent aline armée nomaine. Les Turcs pavaient

partition de des portes Caspiennes ; Mouselima les en

comme dissagn armée, de green et la direction de comme

son decreuz. Em princi le pape rounit un conqile à Rome. La, en faveur du culte des en présence de la noblesse et dispeuple, on déclara images.

Léparé de la communion des fidèles quiconque la manuerair au pespect du aux images.

Ce décret parut à Léon un outrage insupportatile; il charges le duc de Sybire de limbr Ravenne ch pillage, de séemparer de Rome, de détruite toutes les ilnages set d'enheuer le pape enchaîné à Constantipople.

Marcho d'une armée, dédune forte armée, dédune forte armée, dédune armée, des vieillards, les mée contre Rome. Tenfans se couvrent de sacs et de cilices; ils font

retentir les temples de leurs gémissemens ; mais la fureur succède, à la constennation : les ditoyens prement les armes; à la vue de l'ennemi, feignant de fuir, ils attirent les troupes impéniales dans une embuseade, fondent sur elles : les teillent en pièces ...et kondent à fond leurs vais-**อดุลบร**ง ไม่ ละไม่ประกาศการ

-11 Ce revers mot le comble à la funeur de Léga ; Division il enlève à la juridiction de l'églisé de Rome. la freque et Grèce, l'Illyrie, la Micédoine, qu'il seumet au patrianche de Constantinople, et nommence ainsi la finneste division de l'église grecque et de l'église lating to it blis toroid to handar a far el os a

Depuis cette époque, aucun succès éclatant ne consola Léon de ses disgrênes. Pendant six any les Satrasins continuèrent impunément, leurs pourses sia v Asie, (Soliman,) protégeant du l'imposteixit qui de le la se disait sila ida Justinien. Il palengonrama dans Ibnundem , et lat envoya des troupes si mus karrent le souvenir coccut de les this par la réche de de de ment le souvenir coccut de la tribate de la company de l

L'empereur donna pour femme à son fils Constantin la fille du kan des Kosares; cette princesse, dont on admirait l'esprit et la beauté, prit, en recevant le baptême, le nom d'Irène.

Les liens qui attachaient Rome à l'empire se re- Ambassade lâchaient chaque jour. En 741, le pape fit un acte Charles de souveraineté jusque là sans exemple; il envoya une ambassade solennelle à Charles Martel, et, dans l'espoir d'obtenir son appui, lui fit présent

des cless du tombeau de saint Pierre, et d'une partie des liens de cet apôtre. Baropius, en parlant des craintes et des gémissemens de Grégoire III, dit " que ce pape sema dans les larmes, et que » ses successeurs moissonnèrent dans la joie, »

Charles reçut aussi des députés du sénat et du peuple romain, qui le décorèrent des titres de consul et de patrice; Charles, de son côté, anvoya au pape l'abbé de Corbie, et un moine de Saint-Denis, chargés de riches présens; mais il reffisa les secours qu'en lai demandait, dans la crainte de s'affaiblir en France et de se brouilles avec le roi lombard qui l'avait aidé à combattre les Surrasins.

L'année 741 vit mourir trois hommes fameux, Charles Martel, Grégoire III et Léon: Une hydropisie termina les jours de l'empereur, il avait is Lion. régné vingti quaire ans : son favatisme semit sa gloire, et les extravagances du théologien efface. rent le souvenir des exploits du guerrien,

GOASTASTIN CONTRACT

Lat on almost O sin on Lugel rife a by e. P Soft, president and commercial a word at strait graining or it brigath with I I be proved a firm of the property

มเก<sup>ล</sup>าน , op s les en lates at des gamsse Etat de l'empire à l'avenement de Constantin V. -- Portrait de cet empereur. - Révolte d'Artabase son beau-frère. - Fuite de Constantin en Phrygie. - Affabase est proclainé empereur. -Bataille entre Constantin et Artshage 11770 Defaite, et fuite d'Artabase. - Evenemens en Orient. - Tableau de cette époque désastreuse. - Habileté et puissance du pape Zacharie. -"Querelles d'Astolphe ; Stui des Lombards, et du hape. -: Regne de Pepin - Abolition de l'exarchet par Astolphe. -Mort de Zacharie, remplace par Etienne II. - Marche d'Astolphe contre Rome. - Guerre entre Pépin et Astolphe. - Défaite, fuite et capite luffen d'Astolphe. - Siege de Rome par Astolphe. Levid du siège. To Soumission d'Astolphe. - Première donation à l'Eglise. -Mort d'Astalphe. - Didier est roi des Lombards. -Mort du pape Etienne, rémplace par son frère Paul. - Cruautés de Constantin.—Son ambassade à Pépin.—Rémokution eccléstastique à Rome, - Etjerne III est élu pape. - Origine du , college des cardinaux. Violence de Didier à l'égard du pape. - Mariage de Leon, fils de Constantin avec Irene. - Querelle entre Didier et la France. «Mariage de Charlemagne et d'Hermengarde, fille de Didier, - Mort d'Etienne III, remplace par Admen. - Marche de Didier sur Rome. - Sa défaite et sa fuite. - Entrée de Charlemagne dans Rome. - Sonmission de Didier. - Fin de royaume des Lombards. - Mort de Constantin.

# CONSTANTIN V, DIT COPRONYMĘ. (An 741.)

Le trône sur lequel monta Constantin ne brillait etat de que par le souvenir de son ancienne grandeur, il rempire à l'avenement était entouré de ruines et de débris. Les Sarrasins, de Constantin V. maîtres de la Syrie, de la Perse, de la Palestine,

Puite de

manda ses enfans pour otages. Artabase alors, ne ménageant plus rien, souleva l'armée qu'il commandait, et marcha contre son beau-frère. Con-Constantin stantin, épouvanté, prit la fuite, et se sauva en Phrygie; mais, malheureusement pour l'empire. deux braves guerriers, Longin et Sisinius, entreprirent de lui conserver un sceptre qu'il abandonnait et qu'il était indigne de porter.

Cependant le patriarche, convoquant le peuple de Constantinople, déclare publiquement qu'il a entendu Constantin renier Jésus-Christ. La multitude, indignée, prononce son arrêt, et proclame empereur Artabase, qui s'empare du palais, et rétablit dans la ville le culte des images.

Longin et Sisinius, ayant rassemblé de nomhreuses troupes, rendent à Constantin l'espérance et le courage; il reparaît à la tête d'une armée; les deux rivaux, également indignes de l'empire, implorent bassement l'appui de l'étranger et les secours du kalife Oualid, fils d'Hescham. Le fier Arabe, qui les méprisait, rejette leur prière, profite de leur division et ravage l'Asie.

fuite d'Ar-

Peu de temps après, Constantin rencontra, près de Sardes, Artabase, et lui livra bataille; l'habileté rtabase. Défaite et de Sisinius décida la victoire; Artabase fut défait, et son fils Nicétas éprouva un revers semblable en Bithynia\*. On vit alors se renouveler toutes les horreurs des anciennes guerres civiles; la discorde

<sup>- \*</sup> An: 743.

régnait dans toules les suitilles, l'Obscurité même ne donnait pas le répus. L'empire, déthité par sus dissensions et pillé par les Arabes, magait dans le sang : les deux partis semblaient mépulair égalément l'humanité, la justice, la religion, et des deux côtés on combattait avec fureur pour deux princes qui déshonoraient le trône, l'un par ses vices et l'autre par son incapacité.

Enfin, après plusieurs succès balancés, Constantin assiégea Constantinople, dést la stotte de son rival, se rendit mastre de la personne de Nicétas, le sit décapiter sous les mars de la capitale, et entra d'assaut dans la ville.

Artabase s'était sauvé dans un fort; obligé d'y capituler, il se rendit, et on lui creva les yeux. L'empereur ne fit aucune grâce aux partisuns de son ennemi; les uns furent tués, les autres sautiléss Sisinius avait obtenu que l'on conserverait au pattriarche sa vie et sa dignité; au mépris de bette promesse, il fut promené sur un âne, et livné sux insultes des soldats; qui le privèrent de la suité.

Il ne manquait au féroce Constantin, pour être le plus vil des monstres, que de se montrer ingrat. Deux mois après que Sisinne l'ent réplacé sur le trône, il lui arracha les yeux. Cette guerre endelle sit périr la fleur des armées romaines , et le mientifie de l'empereur sut, sous tous les rapperes, un long deuil pour l'empire.

Le destin, qui n'avait pas encore marqué tome 8.

Evénement l'heure de la chute du trône d'Orient, le sauva au moment où rien ne paraissait devoir le garantir d'une prompte ruine.

> La discorde divisa de nouveau les Arabes; les descendans d'Abbas, oncle du prophète Mahomet, s'étaient révoltés depuis quelques années. contre les Ommiades. Après de longs et de sanglans combats, Aboul-Abbas, ayant vaincu et tué Mérouan, fils d'Oualide, monta sur le trône; sa dynastie, celle des Abbassides, régna cinq cent vingt-trois ans. Aboul-Abbas, quitta Damas et s'établit en Chaldée. Almanzor, son frère, qui lui succéda, bâtit sur le Tigre la fameuse ville de Bagdad, qui devint la résidence des kalifes abbassides.

> Comme la longue guerre qui détruisit la race des Ommiades avait affaibli les Sarrasins, Constantin, profitant de ces circonstances, battit les Arabes et reprit sur eux une partie de la Comagène; il les chassa aussi de Chypre. Mais l'Asie semblait alors condamnée à ne jouir d'aucun repos, le fléau de la peste se joignit à l'avarice et aux concussions des magistrats de l'empereur, pour la désoler et la dépeupler.

Tableau de treuse.

Jamais, dans les annales du monde, on ne vit cette épo-que désas- d'épeque plus désastreuse pour les nations et plus orageuse pour les têtes couronnées; le cimeterre mahométan ravageait les villes, dévastait les champs, moissonnait les sceptres, forçait les

consciences, et répandait partout la terreur et la servitude.

Les guerriers du Nord détruisaient les derniers débris de l'empire romain, réduisaient les anciens maîtres du monde en esclavage, renversaient leurs monumens, chassaient de l'Europe les arts et les sciences, et la plongeaient dans une obscurité profonde; on n'y voyait briller que les torches de l'ignorant fanatisme, et les glaives d'une foule de princes et de seigneurs, toujours divisés entre eux, mais toujours armés contre les trônes et contre les peuples.

Dans ce siècle de barbarie, l'ambition aurait dû être plus effrayée que tentée du pouvoir suprême; il y avait peu de distance entre le palais et la prison, entre le trône et l'échafaud.

Presque tous les monarques mouraient de mort violente; les kalifes périssaient sous le cimeterre ou sous le poignard; à Constantinople, on assassinait les monarques, on crevait les yeux des empereurs détrônés.

Dans l'Occident, les princes qui survivaient à leur chute étaient rasés, confinés dans des monastères, et souvent privés de la vue. Le monde était bouleversé par de continuelles révolutions, et ce fut sous le règne de Constantin et de son fils qu'on vit s'accomplir celle que les fautes de Léon avait préparée en Italie.

Le pape Zacharie conserva adroitement son au-

Cassin.

Habileté torité, en montrant une seinte soumission à Condinance du pape Zastantin, et en menaçant des vengeances du ciel Hilprand, roi des Lombards, saible successeur de Luiprand: Ratchis, qui le remplaça, se montra d'abord plus formidable; il menaça Rome et assiégea Pérouse; mais Zacharie vint le trouver, et lui parla avec tant de sorce et d'onotion, que le roi lombard, passant subitement de la sureur au repentir, de l'orgueil à l'humilité, déposa sa couronne aux pieds du pontise, reçut de lui l'habit de moine, et se retira dans le monastère du Mont-

Ges guerriers, à la fois farouches et superstitieux, montraient aux papes tantôt l'âpre fierté d'un despote et d'un conquérant, tantôt l'humble soumission d'un catéchumène.

Résistance Astolphe, parvenu au trône des Lombards, d'Astolphe, roides Lombards des Lombards des

Dans ce même temps les Erançais, qui toujours voulurent la liberté ou la gloire, étaient fatignés de se voir gouverner arbitrairement par des officiers du palais, qui régnaient sous le nom de leurs princes fainéans; ils détrônèrent cette race abâtardie: Pépin, maine du palais, héritant du respect que les exploits de Charles Martel avaient inspiré

<sup>\*</sup> An 751.

à la mation, enférma son souver ain dans un couvent eb s'empara du trône.

Dans le dessein de rendre son nouveau pouvoir plus sacré, en jolgnant à l'autorité du consentement national celle de la religion, if voulut se faire reconnaître et couronner par le pape.

Zacharie avait aussi besoin de son secours pour assurer son indépendance; ce pontife ambitieux, détournant ses yeux' du ciel et les fixant sur la terre, déclara qu'il était juste que Pépin portât le titre de roi, puisqu'il en exerçait l'autorité, et décida ainsi que le gouvernement de fait devait l'emporter sur le gouvernement de droit.

Par un échange politique de complaisance, le descendant de Clovis, Childéric III, reçut la tonsure, Pépin la couronne, Zacharie et l'Eglise, une souveraineué temporelle.

Cependant Astolphe, qui voyait que les efforts Abolition de cette alliance nouvelle étaient dirigés contre charpar Abolition de l'exarchar par Abolition de l'exarchar par Abolition et de ravager Rome; il s'empara d'abord de Ravenne, et abolit l'exarchat qui existait depuis cent quatre-vingt-cinq ans; ainsi disparut cette dernière et faible image de l'empire romain.

Sur ces entrefaites Zacharie mourut; Etienne II Mort de Zacharie lui succéda: l'adresse et la feinte soumission de remplace ce nouveau pape obtineent une paix que l'on conditionne II. clut pour quarante une; mais qui fut rompue quatre mois après.

Marcho d'Astolphe contra Rome.

Le roi lombard demanda sans détour que Rome le reconnût pour souverain. Le pape tenta de vains efforts pour le fléchir. L'empereur, fier de quelques succès remportés sur les Sarrasins, crut que, sans soldats, son nom suffirait pour arrêter le roi de Liombardie; il était trop faible pour porter ses armes en Italie, il y envoya le silenciaire de son palais, Jean, qui somma le roi lombard de lui restituer Ravenne; Astolphe continua sa marche, l'ambassadeur n'obtint que des réponses vagues.

La terreur régneit dans Rome: autrefois tout le peuple eût pris les armes, alors le clergé fit des processions, les citoyens les suivirent pieds nus, suspendant à la croix le traité de paix violé par Astolphe.

Etienne, qui cherchait d'autres secours que ceux du ciel, écrivit à Pépin et aux grands de la France pour implorer leur appui. Pépin ne lui offrit qu'un asile; le pape se rendit à Pavie, trouva le roi de Lombardie inflexible, et en obtint seulement la permission de se rendre en France.

Le fils du roi des Français, Charles, si fameux depuis sous le nom de Charlemagne, vint au-devant de lui; ce fut alors que Pépin, usurpant les droits de l'empereur, promit de donner aux successeurs de saint Pierre l'exarchat et la Pentapole. Pour prix de ce don, Etienne le releva de ses sermens: il fut absous et sacré, ainsi que la reine et ses deux fils; le pape excommunia d'avance tous les seigneurs quisoseraient détrôner la dynastie régnante, et il revêtit Répin, ainsi que ses enfans, du titre de patrice de Reine; par ce premier concordat, lè pontife et le roi légitimaient récipaquement, leur usurpation, et se donnaient mutuellement ce qui ne leur appartenait pas.

Le roi rassembla un parlement à Querci-sur-Oise, et malgré l'opposition de plusieurs seigneurs, il et Astolphe. fit décider la guerre contre Astolphe, dans le cas où ce prince s'opposerait à l'exécution du traité conclu avec Rome. Pépin somma le roi de Lombardie de restituer les terres qu'il avait conquises ; tulation d'astolpho. sur son refus \*, il franchit les Alpes, hat complétement l'armée des Lombards, poursuit Astolphe, l'assiége dans Pavie, le réduit à capituler; enfin il le force à remettre entre les mains du pape l'exarchat ainsi que la Pentapole, à lui payer un tribut annuel, et à luidivrer quarante otages.

Tandis que l'Italie échappait ainsi à Constantin, ce lâche empereur s'occupait tranquillement à nommer un patriarche et à convoquer un concile, ou trois cents évêques proscrivirent le culte des images.

Des que le roi de France fut revent dans ses états, Astolphe, qui respectant peu les sermens Astolphe. arrachés par la violence, reprit les armes, et revint assiéger Rome.

\* An 754.

Depuis que l'Eglise avait oublié cette maximo de l'Europile, Mon royaume n'est pas de ce monde, l'ambition permettait et dictait à sa politique des fraudes pieuses. Etienne supposa une lettre , écuite par soint Pierre au noi de France, et envoya à Pépin 4 pour échauffer son, zèle, cette épître prétendue du prince des apôtres. :,

donation à l'Eglise.

Le roi la crut vraie, ou feignit de le croire; il passa de nouveau les Alpes : Astolphe effrayé d'Astolphe. n'osa combattre ; leva le siège, s'enferma dans Pavie, et demanda la paix. L'abbé Fulrade, commissaire français, accompagné des commissaires lombards, en présence d'Astolphe et du pape prit solennellement possession de l'exarchat. Aprèscette régénopie il se rendit à Rome, et il déposa l'agte de donation, ainsi que les cless des villes, sur le tombeau de saint Pierre.

Ce fut ainsi que le saint Siége acquit la passes. sion de trois provinces et de vingt-deux villes. Cet exemple eut des imitateurs ; d'autres églices se firent donnar des principautés; quelques monastères, des seigneuries; les papes joignirent la puissance temporelle à l'autorité spirituelle : ce mélange du sacré et du profane rendit l'Eglise plus forte et moins sainte; les intérêts humpins l'emportèrent souvent sur coux du ciel, et c'est dans cette grande révolition que l'en doit chercher la première cause des querelles continues et des longs malheurs qui ensanglanterent l'Europe. Ils durent

leur naissance à la confusion de deux pouvoirs, entre lesquele il n'a pas été possible depuis de tracer des limites certaines.

Plusieurs auteurs préténdent que par cette première donation à l'Eglise, Pépin n'avait concédé que les terres et s'était réservé la souveraineté; d'autres disent que cette souveraineté illusoire fut quelque temps conservée aux empereurs d'Orient. Ce qui donne du poids à cette dernière opinion; c'est que jusqu'à l'époque du couronnement de Charlemagne les papes daterent feurs: lettres du règne des empereurs de Constantinople, et que le sénut et le peuple romain, en écrivair à Pépin, nommaient le pape leur pasteur et non leur seigneur.

Pen de temps après ces événemens ; Astolpher fut tué par un sanglier; l'ancien roir Ratchis, entré d'Astolphe. nuyé du clottre, voulait remonter sur le trône; Didier, duc d'Istrie, appuyé par les troupes et favor roise touterisé par le pape, obtant le sceptre des Londonds.

Dans le même temps, Etienne mournt; Paul son frère lui succèda: ibne restait alors aux emedu pape Étienne, rempereurs, en Italie, que Naples, Gaste, la Pouille placé par son frère et la Calubre.

La puissance de Pépin inspirait alors them d'effroi, qu'au lieu d'oser le combattre, l'empereur, le pape et le roi des Lombards, s'efforçaient à l'envi d'obtenir son amité.

<sup>\*</sup> An 756.

Constantin; abandonnant tout espoir de réparer ses pertes en Italie, réanit toutes ses forces contre les Sarrasins; il remporta sur eux quelques avantages; il dent aussi les Esclavons, fut ensuite battu par les Bulgares. Quelques années après \*, il prit sa revanche, leur livra une grande bataille qui dura toute une journée, et les défit complétement; mais il déshonora sa victoire en faisant couper la tête aux prisonniers dans le cirque.

ce tyran mésiant et cruel sit arrêter, sur un simple soupcon, dix-neuf officiers de son palais; on les conduisit enchaînés dans l'Hyppodrome, et avant de les faire décapiter, Constantin excitait lui-même le peuple à les insulter. On voyait au nombre de ces victimes deux patrices et un commandant de la garde.

L'empereur, dans l'espoir de semer la division entre les Français et les Lombards \*\*, envoya six patrices en ambassade à Pépin. Il lui demandait la main de sa fille Gizelle pour son fils Léon, associé à l'empire, et prétendait qu'on lui donnât pour sa dot l'exarchat.

Plusieurs prêtres iconoclastes faisaient partie de cette ambassade: négociateurs maladroits, théologiens opiniâtres, loin de concilier les esprits, ils les aigrirent, élevèrent imprudemment une diffi-

<sup>\*</sup> An 763.

<sup>\*\*</sup> An 767.

culté nouvelle, et par là donnérent naissance au schisme qui divise encore les deux églises.

Ils accusèrent les Latins d'hérésie, parce que ceux-ci faissient procéder le Saint-Esprit du fils comme du père. Les légate du pape soutiment avec chaleur, contre eux, leur opinion en présence de Pépin; la dispute porta, également sur les intérêts terrestres et sur les intérêts religieux. On croit même que ce fut alors que les légats, dans le dessein d'appuyer les prétentions du pape sur l'exarchat, et de leur donner une apparence d'anciens droits, fabriquèrent le faux acte de donation attribué au grand Constantin.

L'ambassade impériale échoua complétement; le clergé français condamna l'hérésie du clergé. grec, et le roi rejeta les demandes de l'empereur.

Cependant la nouvelle grandeur de Rome était Révolution eccleencore douteuse et chancelante; Paul mourut; ainstique à Rome. Toton, duc de Toscane, entra en armes dans la ville, et força le peuple à élire pour pape son frère Constanțin, qui était laïque. L'usurpateur du saint Siége écrivit à Pépin, qui ne voulut point le reconnaître. De son côté Didier envoya un corps de troupes à Rome, dans le dessein d'y faire proclamer pape un prêtre nommé Philippe, qui lui était dévoué; cette ville infortunée devint un champ de bataille entre les Lombards et les Toscans; mais ceux-ci, après s'être affaiblis et presque détruits mutuellement, cédèrent aux me-

est élu pape

Etienne III naces et à l'indignation du clergé, de la noblesse et du peuple, qui, las de leur violence, se rassemblèrent et élutent pour pape Etienne III. L'autre pape for enferme, et les Romains, imitant alors' la barbario des Orientaux, hui creverent les veux, ainsi qu'au tribun Gracilis, son protecteur \*.

Etionne III envoya une ambassado en France. Pépin était mort, Charles et Carloman, ses fils, tous deux patrices de Roine, accueillirent favorablement les ambassadeurs, et chargerent douze évêques de se rendré dans la capitale du monde chrétien pour y rétablir l'ordre et le calme.

Origine du cullège des

Un concile, convoqué par euxi, confirma la déentiese des position du pape Constantin , et décida qu'on no pourrait plus être pape sans avoir été prêtre ou diacre cardinal, c'est-à dire attaché à une église, Telle fut Porigine de ce collège fameux de cardinaux, qui depuis porta la pourpre et présendit renouveler l'éclat du sénat romain.

> Le même concile anathématisa celui de Constantinople, dul avait proscrit le culte des images.

Violence. Didier à l'égard du

Didier, éludant ses promesses, refusait toujours de restituer complétement au saint Siège son parrimoine; sous un prétexte de dévotion il s'approche de Rome: ce dangereux pelerin, avec une armée pour escorte, cache ses projets hostiles sous un voile de l'espect et d'amitié; par ses arti-

<sup>\*</sup> An 768.

fices, il engage le pape à venir dans son camp. Le premier jour le possible est reçu comme un père, le second il est traité comme un sujet . Didier lui parle avec hauteur, le fait arrêter, égorge ses principaux officiers, et le forçe à égrise au noi de France des lettres où la crainte avait dicté à la faiblesse des éloges mensongers.

Au lieu de saisir cette occasion pour recouvrer sa gloire et sa puissance, en sauvant Rome et en délivrant le pape, l'empereur, enfermé dans son palais, ne s'occupait que de la querelle des iconoclastes. Il aurait dû chercher pour son fils Léon Mariage de une femme qui lui donnat quelque allié puissant; constantin, mais, en le mariant, il consulta plus ses caprices que la politique, et lui fit épouser une fille athénienne nommée Irène, qui devint célèbre par son habileté, par sa dissimulation, par son génie ot par ses crimes.

Didier, lain de l'imiter, demanda en mariage Querel'e Gizelle, sœur de Charlemagne, Le pape, qui re- et la Franco doutait ce rapprochement, écrivit au roi de France une lettre violente dans laquelle l'esprit de baine éteignait celui de la charité ; il y représentait les Lombards comme un peuple abominable, qui répandait en Europe la lèpre et la corruption : les unir, disait-il, au sang de la noble nation des Français, ce serait méler la lumière aux ténèbres.

Berthe, veuve de Pépin, prenait le parti des

Lombards; cependant leur roi n'obtint pas Gizelle; mais sa fille Desiderata, que d'autres nom-Mariago ment Hermengarde, épousa Charlemagne; cette magne et d'Harmon- princesse, qui devait être un lien d'amitié, devint de Didier. la cause d'une haine éternelle. Charles la répudia au bout d'un an ; les Français désapprouvèrent ce divorce et s'opposèrent quelque temps au second mariage du roi avec Hildegarde. Carloman mourut; Charles, son frère, s'étant emparé de ses états, Didier, furieux de l'affront que sa fille avait. recu, offrit un asile à la veuve, aux enfans de Carloman, se déclara leur défenseur, et commença cette lutte qui devait bientôt décider du sort de l'Occident.

Mort d'Etienne III, remplacé

Le pape Etienne III terminait alors sa carrière remplace par Adrien, orageuse; son successeur Adrien, marchant sur les traces de ceux qui l'avaient précédé, secoua totalement le joug des empereurs d'Orient. Résolu de se servir du génie de Charlemagne pour détruire les Lombards et pour affermir l'autorité du saint Siége, il rejeta hautement l'alliance que lui offrait Didier; ce prince s'empare du duché de Ferrare, bloque Ravenne, exige que le pape vienne à Pavie, et veut le forcer à couronner les fils de Carloman comme rois d'Austrasie.

Adrien refuse de sortir de Rome \*, Didier y

<sup>\*</sup> An 773.

marche avec son armée; le pape agit en souverain, Marche de et lui oppose des troupes levées dans la Toscane, Romo. dans la Campanie et dans la Pentapole.

Charlemagne, hésitant à franchir les Alpes, comme autrefois César à passer le Rubicon, tentait la voie des négociations, et offrait à Didier de fortes sommes d'argent, pour qu'il laissât le pape libre et qu'il lui rendît ses biens. Le roi des Lom-. bards, frappé de cet aveuglement qui précède la chute des princes, refusa d'écouter ses propositions. Charles alors, rapide et terrible comme la foudre, descend du mont Cenis, met en déroute Adalgise, fils du roi lombard, défait Didier, le poursuit, le chasse de Turin, l'enferme et l'assiége dans Pavie.

Spolette et Ancône se donnent au pape; toute l'Italie tremble devant le glaive de Charles; il pa-de Charles il pa-de Charles raît sous les murs de Rome \*; le samedi saint, il y entre en triomphe, se prosterne aux pieds des autels, consirme la donation de Pépin, et en fait un nouvel acte signé par tous les évêques et par tous les nobles. Il y ajouta, dit-on, les territoires de Spolette, de Bénévent, et une partie de ceux de Toscane et de Campanie.

Ce nouveau Brennus, au lieu de ravager Rome, Soumission venait la délivrer. De retour devant Pavie, il força

<sup>\*</sup> An 774.

Didier de se rendre à discrétion, et l'amena en Fin du France avec sa femme et sa fille; ce fut ainsi que reyaume des Lombards qui avait duré deux siècles.

Tandis que ce pouveau météore brillait dans l'Occident, l'Asie était à la fois dévastée par les Sarrasins et opprimée par l'empereur. Un rélecurtisan, Lachanodracon, digne ministre de four-stantin Copronyme, accablait les pouples Timpots, vendait les monastères, forçait les moines à se marier, et envoyait au supplice les prêtres orthodoxes.

Le fils de Didier, qui s'était sauvé de Vérone, vint chercher un refuge à Constantinople, où il reçut le titre de patrice et prit le nom de Théodore. L'empereur, après avoir combattu les Sarrasins sans succès, marcha contre les Bulgares à la tête de quatre-vingt mille hommes, traversa tout leur pays sans le conquérir, et revint dans la capitale plus chargé de butin que de gloire.

Mort de Constantin,

L'année suivante \*, au moment où il se disposait à partir pour une nouvelle expédition, une fièvre ardente et pestilentielle termina son règne honteux; il était dans sa cinquante-sixième année, et avait souillé le trône trente-quatre ans.

Les iconoclastes honorèrent sa mémoire, les

<sup>\*</sup> An 775.

catholiques l'accablèrent d'outrages, et prétendirent qu'en expirant, déchiré de remords, il croyait déjà sentir les flammes éternelles. Sans écouter ces panégyriques et les mires dictées par l'esprit de parti, l'histoire, d'accord avec la justice et la vérité, placera Constantin Copronyme au nombre des Caligula, des Néron, et des autres monstres dont les vices ont déshonoré le sceptre. Il n'avait eu qu'un fils d'Irène; sa seconde femme Eudoxie lui en laissa cinq

TOME 8.

## CHAPITRE VINGT-DEUXIEME

Association for Communitied & l'empfre. — Computation contre Léon IV. — Sa clémenge pour les communés en Victoire sur les Surrasins. — Mort d'Othman, fils du kalife. — Mort de Léon.

## LÉON IV. (An 775.)

On remarque avec surprise que les Romains, avant renoncé depuis tant de siècles à la liberté, n'aient jamais conçu la pensée de s'assurer le seul et faible dédommagement que pouvait leur offrir le pouvoir absolu, c'est-à-dire le repos.

Les orages avaient passé de la tribune et du Forum dans le palais, théâtre sanglant de conjurations, d'assassinats et de révolutions; il en résultait une variation perpétuelle dans les places, dans les rangs, dans les fortunes et même dans les lois. Le favori d'un jour était le lendemain captif, banni ou mutilé. On ne voyait rien de stable que la servitude et le malheur.

Le seul remède à de si grands maux eût été d'établir des institutions pour limiter l'autorité, avec un ordre régulier, héréditaire et invariable de succession au trône : ce trône alors, en comprimant les ambitions privées, serait devenu un appui, au lieu d'être un écueil.

Mais les idées les plus simples sont celles qui

viennent le plus tard. Long-temps l'univers, courbé sous le despotisme, préféra la tyrannie élective à la monarchie héréditaire et libre; en vain les empereurs s'efforçaient de conserver le sceptre dans leurs familles, les grands s'y opposaient, et les peuples, sacrifiant sans peine tous leurs autres droits, ne se montraient jaloux que de celui d'élire leurs maîtres.

Des que Léon fut couronné, craignant l'ambi- Association de Constantion de ses frères, il chercha les moyens d'assurer tin le sort de son fils Constantin, agé alors de cinq ans. Ce faible prince n'osait se servir de son autorité pour associer cet enfant, an trône. Il voulut y paraître forcé: quelques sénateurs, qui lui étaient dévoués, le supplièrent publiquement d'accorder le titre d'Auguste à Constantin. Il refusa d'abord d'y consentir, mais, comme ceux-ci s'écrièrent qu'ils ne reconnaîtraient d'autre empereur que son fils, seignant de se laisser vaincie par leurs instances, auxquelles les princes joignaient hypocritement les leurs : a Mes frères, dit-il, vous voyez que je » cède an voru public et à vos désirs : n'onn bliez jamais que c'est Dien, que c'est Jésus-\* Christ hie-même qui dépose mon fils entre vos » mains. 1

Ses craintes ne taudièrent pas à se vérifier : Ni- Conspiracéphore, son frère, conspira contre hir; le com-tion Léon. plot étant découvert, les courtisans conjuraient l'empereur d'envoyer son frère au supplice; ils

demandaient mêmenla most d'unnautre de ses mence pour les conjures frères, nommé Christophe, comme lié intimement au coupable Nicephote. a Je pense différemment, ongopra si ta con la constante de la constante » au contraire au criminel Nicephore, em faveur » de Christophe qui est innocent. »

> Lécu était juste et olément; le roi des Bulgares, Teleric, avait long-temps fait la guerre à l'impire, ses peuples le chassèrent; il vint chercher un asile à Constantinople; l'empereur, oubliant ses offenses, ne vit que son malheur, l'accueillit honorablement, et le nomma patrice.

Mortil'Ot-

L'armée de l'empereur, sous les ordres de Lachanodracon, remporta, en 780, une grande victoire sur l'armée sarrasine, commandée par Othman, fils du kalife!: le général romain, moilleur guerrier que ministre, tua de sa main Strate of the sugar great Othman.

Mort

Léon ne jouit pas de ce triomplie; "Il mourut âgé de trente ans, après un règne de cinq. On ne sait s'il aurait justifié les esperances que sa jeunesse avait données : son Caractère était faible et mobile; en commençant à veguer, l'avillé para tolerer le culte des limages; dans ses le lerniers jours, il se declara iconoclaste o et se diduilla même avec l'imperatrice, parce qu'elle conservait chez elle quelques uns de ces signes proscrits que chezo est mor

way he can but himmy when then the bear

#### CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.

Régence d'Irène, mêtre de Constantin VI. - Conspiration de Nicephore. - Mariage des Constantin et de Rotrude, fille de Charlemagne. - Victoire sur les Sarrasins et les Esclavons. -Voyages d'Irène et de Constantin .- Victoire d'Hatoun, fils du kalife. - Querelles religiouses. - Conquetes. de Charlemagne. -Déchéance et captivité d'Irène. — Guerre avec les Bulgares. — Fuite des deux armées. - Révolte d'Irène. - Défaite de Constantin. — Révolte des soldats. — Vengeance d'Irène. — Déchéance de Constantin.

#### CONSTANTIN VI, DIT PORPHYROGENÈTE.

(An 780.)

Constantin, nommé Porphyrogenète, parce qu'il d'irene était né dans le palais, n'était âgé que de dix ans mère de lorsqu'on le plaça sur le trône; son séul appui, contre la turbulence des peuples et contre l'ambition de ses oncles, était sa mère Irène.

Cette femme hautaine le protégea tant qu'il ne fit qu'obéir, et le sacrifia quand il voulut régner.

Son oncle Nicéphore conspira de nouveau, on tion de Nicéphore le trahit; les conjurés furent arrêtés, battus de verges et forcés de se faire prêtres; l'adroite Irèpe maintint la tranquillité intérioure dans l'empire, en ménageant les iconoclastes et en tolérant les orthodoxes. Par ses ordres les Grecs, envoyés en Calabre, cherchaient à relever le pou-

voir inipérial en Italie. Le pape, débarrassé des Lombards, voulut se délivrer des Grecs; à sa prière l'invincible Charles revint dans Rome Mariardo Irene, "n'Osant le combattre, espéra le séduire; et de Re- elle lui envoya des ambassadeurs, et lui demanda en marlage sa fifie Rotrude pour le jeune emperent. Charlemagne accueillit favorablement l'ambassade; les fiançailles eurent lieu; la princesse avait huit ans. On laissa près d'elle l'eunuque Elysée', chargé de lui apprendre le grec.

Victoiro aur les Sar-Esclavous.

trude.

L'empire romain était alors gouverné par un sur les Sar-rasins et les enfant, par une femme et par des eunuques, et cependant ce regne ne fut pas sans éclat. L'eunuque Jean, à la tête d'une armée romaine, livrabataille aux Sarrasins près du château de Mélus, les vainquit et les força de se retirer en Syrie.

Un autre ennuque, Théodore, débarqua des troupes en Sicile, et en chassa le gouverneur Elipide, qui s'était révolté. Les Esclavons envahirent et conquirent la Grèce. L'euraque Storace, patrice et favori d'Irène, combattit ces barbares, détruisit leur armée, et reçut à Constantinople les honneurs du triomphe.

Irène, pour jouir de sa victoire, condusit son Constantin fils à Athènes, et parcourur la Grèce avec lui.

Un formidable ennemi des chrétiens commen-Victoiro d'Haroun, ul-dukalito çait alors sa carrière glorieuse : Harouli, fils dukalife, à la tête de cent mille Sarrasins ; traverse la Bithynie, rencontre près du Bosphore Lachano-

dracun, la combat, et la deina al complétement. qu'il répand la terreur dans Constantinople : la anite de cette défaite fut une paix honteuse pour l'empiré, qui l'acheta par un tribut annuel de soixante-dix mille pièces d'or. Ce stècle fut illustré par trois personnages célébres : Churlemagne, Irêne, et Haroun-Alreschild. Quelque soit que querelles l'impératrice se dounat pour apaiser les quirelles religiouses, elle ne put les éviter totalement. Avant voulu nommer Taraire patriarche, il n'accepta cette dignité que sous la condition que l'on convaquerait un concile. Les évêques iconoclastes employerent la violence pour s'opposér à la réunion de cette assemblée; la garde impériale les appitya dans leur revolte. L'habile Irène, dissimulant son courroux, feignit d'envoyer cette garde confire les Sarrasins, et la licencia des qu'elle fut au dels du Bosphore; le septième concile général se réunit à Nicés \*: Le triomphe des cathohaues y fut complet. On y rétablit le culte des images; on excommunia les iconoclastes. Dans les transports de leur joie, les orthodoxes donnérent au jeune empereur le nom de nouveau Constantin, et à sa mère, celui de nouvelle Helèné.

La bonne intelligence qui tegnalt entre la conquêtes France et l'empire ne fut pas de longue durée ; megne. les prétentions de la cour de Constantinople sur l'Italie importunaient Charlemagne; il parut

\* An 787.

Romo pour le signifiere de la greente, de prisimoinant de prisipale de Seponde et de publicamoinant de la ferre de Se pour le de la factuale,
ce une de se partie de se partie de la factuale,
per la file Pépine l'éliée de la contra de la faction de la contra de la faction de la

Déchéance et captivité d'isone.

Charles régneit à flome comme à Paris, et le pape reconnut, trop tard peut-être, qu'en appelant un si puissant libérateur, il s'était donné un maître. Constantint, m'ayant plus l'espoir d'épouser Rotride, prit péar semme una Arménique nommée Marie. Sea troupes furent battues an plusieurs rencontres par les Sarrasias et les Bulgares. Ce prince était parvenn à l'âge de viage tant ples pariées de viage tant ples pariées de viage tant ples pariées de viage tant par les pariées de viage tant par les pariers, lui conscillent de tecomer le joug de samère et de prendre les réhes du gouvernement. L'apat découvre le compliou, fait battre de verges les emigrées enferme son dis dans le palais, ett stipp det les sélects jurent de interés qu'à elle. La garde arménienne refuse de prêterce qu'à elle. La garde arménienne refuse de prêterce

seinnent, elemente duit ebne enemple Ales repapes de Thrade arrivent ever jeignent à colle Consumin, aver ub suttoebilise a sepidobije ig die his alianbase o spouvoir procedenine au louer Suprand aprel voti, chasse Irène de son palais i el lei deine poin pri--son celui d'Eleuthère, où elle lavait unché la son einsu. d'immenses in sors de le consequences

L'empereur en commençant à régner ; voulut avecles sui combatore; cil tnarcha contre Cardan, roi des .... Bulgards: Cotte guerre for également honteuse des doux pour les deux princes; dès qu'ils se trouvérent en présence puleurs doux armées ; frappées d'une égale terrent, princut la fune, celle qui s'arrêta le plus tôt se crut victorieuse; la palme resta non au plus brave, mais aumoins épouventé.

Constantin, raisuré le promier, temporta quelques .. avantages a contre "les » Bulgares et jonseite romtre les Bagrasins. Gependant Irone; descendue d'iron. depuis quince mois du trône, méditait sa vengeance; l'éleignement de la garde arménienne, appelée al l'armée, favorise ses projets. Pertile en intrigues, elle séduitsles grands, corromperiles soldats; et s'assure: des suffrages de la Inteltitude. L'impru- Constantin. dent Constalling unéprisant les bages conseils de Lachanodiacon pobultampé parties prédictions d'un astrologue, ditaque les Bulgares dans une forte position et perd la bajaille Lachanodracon périt dans ne combat; la garde impéria le est taillée en pièces; des Bulgares s'emparent de la caisse

militaire quites équipages de l'empereut ; les débris de l'armé oficient jusqu'à Constancinople.

Les grandes définités, bomme tous les grands désondres, foint naître les égoitiens ou les favorireiliev et besender et ethoriev et beilene conformet Nicephare. Irene popul supsendre son crédit, décenvre à son fils le complot; l'empereur prive de la vue Nicephare, fait couper la langue à ses quatre frères, et condamne au même supplice Alexis, commandant les troupes. d'Arménie.

Ces exécutions atroces soulèvent les Arméniens; ils attaquent et battent les troupes impériales, mais ensuite ils sont défaits par Nicétas, qui envoie au supplice leurs chefs, pardonne aux autres, et met fin à la rébellion.

Constantin croyait que l'élévation du trône le placait au-dessus de toutes les lois. Devenu amoureux de Théodote, fille d'honneur de l'impératrice, il répudia sa femme, et, malgré l'opposition du patriarche, il épousa sa maîtresse.

Après une courte expédition en Cilicie, dans laquelle il battit un faible corps de Sarrasins, dégoûté de sa nouvelle femme, il se livra aux plus excessives débauches.

Vengeance

L'ambition de sa mère jouissait secrètement du mépris que sa conduite lui attirait. Cette mère dénaturée slattait ses passions pour le perdre, et, en 'même temps', excitait contre lui l'indignation publique. Lorsqu'elle voit enfin tout disposé pour le succès de ses vues, une troupe de conjurés attaque l'empereur quand il revenait du cirque; il se défend, se sauve à Pyles; mais on l'y poursuit, de Constand on l'arrête, un le rimène summe hauque dans les non lui fait crever les yeux \*. Il avait régué dix-sept ans ; il vécut depuis dans l'oubli.

end ent an lei net tolme elle

An 797.

is dej't les pape a darer leurs lettres de l'a
sis dej't les pape a darer leurs lettres de l'a
zivière principal de l'a
zivière principal de l'a
sal emp'e d'are longue bioindé, n'ossiem

Ragin d'Abapert Conspinut ou Miniphure - Charlemagne est elujempereur d'Origine - Déchémont jeun de l'empire d'Orient, - Nicéphore est élu empereur - Fin de l'empire d'Orient, - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998) 5000 - (1998)

IRÈNE, IMPERATRICE. (An 7975) torus de

մո**ւռ : I**երթրգ, գու

Règne d'Iròne. mations d'une vile populace et des gémissemens de son malheureux fils, s'efforça de couvrir l'horreur de ses crunes par l'éclat de son règne, et de faire oublier son usurpation par sa justice.

Nicephore trama une nouvelle conspiration;

Conspiration de Nicéphore.

elle fut decouverte et punie. Irene réprima une révolte excuée en Macédoine par ses ennemis. L'eunuque Storace, qui avait par ses conseils poussé l'impératrice au crime, ne jouit pas long-temps de sa faveur. Soupconné par elle de conspiration et denoncé au senat, avant d'entendre son arrêt, il mourut de colère en vomissant le sang.

Charlemagne est empereur d'Occident.

L'année 800 fut l'époque d'une grande révolution dans le monde; le genie de Charlemagne l'avait conçue, les fautes des empereurs d'Orient l'avaient préparée, la destruction des Lombards l'annonçait, la mort du pape Adrien la décida. Charles, patrice à Rome et souverain de l'Italie, forçait déjà les papes à dater leurs lettres de l'époque de son patriciar. Cepondant les Romains, soumis à l'empire d'une longue habitude, n'osaient passencurers soustraire totalement aux prétentients des empereurs de Constantinople. Une sédition éclata dans Rome contre Léon, successeur d'Adrien: le pape, outragé par une populace factieuse et par des grands ambitieux, implora vainement la protection d'Irène. Charles accueillit mieux ses prières. Saisissant cette circonstance favorable et décisive, il vint à Rome, s'y montra en maître, s'établit juge entre le pape et ses accusateurs, et prononça en faveur du pontife, qui s'était justifié par serment des crimes qu'on lui imputait.

Il était devenu impossible de ne pas recevoir comme maître le conquérant qu'on avait reconnu pour juge. Le jour de Noël, l'an 800, le pape, les évêques, les prêtres, les nobles de Rome placèrent sur la tête de Charles une couronne d'or,

et le proclamerent empereur romain.

Il jura de protéger l'Eglise; Pépin fut en même temps sacré roi d'Italie; le peuple, toujours épris pour la gloire, même quand elle pèse sur lui, confirma avec enthousrasme, par ses acclamations, ce changement de maître. Ainsi commença le nouvel empire d'Occident. A dater de cette époque, nous ne donnerons plus à l'empire d'Orient que le nom d'empire des Grecs.

Irene; ne pouvant combattre le héros de l'Occident, nopposa à son usurpation que d'inutiles plaintes. Comptant plus sur l'adresse de sa politique que sur la force de ses armes, en prétend qu'elle fit proposer à Charles de l'épouser, et de réunir ainsi dans leurs mains les deux empires ; on dit même que Cherles accueillit favorablement cette demande, mais que l'eunique Aéce, favori d'Irène, dans la crainte de perdre son crédit, empicha cette union.

Plusieurs historiens regardent le récit de cette negociation comme fabuleux, et conviennent seulement qu'Irène envoya des ambassadeurs à Charlemagne, et conclut un traité avec lui-

La gloire de ce grand homme excitait la crainte et las aturait les hommages des plus puissans souversins: Haroun-Alraschild, le héros de l'Orient, et diene d'être le rival de Charles, se lie d'amitié avec lui, malgré l'opposition de leurs cultes.

L'impératrice Irène, ne pouvant aspirer à la

Déchéance, exil ct mort

célébrité des conquêtes, cherebait à regagner l'amour de peuple par des bienfaits, et prodiguait Nichphore ses trésors pour soulager les pauvres. Mais les vicas de son favori, l'empuque Aéce, humiliaiena et révoltaient tous les autres ambitieux; sept autres oundques, pour le renverser, conspinèrent contre l'impératrice; lenes intrigues séduisinent les troupes, qui proclamènent Nicéphore empareur. Irène fut arrêtée. Nicéphore vint la trouver et lui promit

de lui accorder tout, ce qu'elle désiverait le lui découvrait ses trésors cashés. Irène a trompée par cette promesse, y consentit. « L'élais orphe» line, lui dit-elle, Dieu m'a donné un trône dont
» je me suis rendue indigne. On m'avait avertie
» de vos complots, je n'y ai point ent, Mes crimes,
» sans doute cont causé mon aveuglement et ma
» chute. Dieu peut disposer de ma vie comme de
» mon sceptre. Je ne vous demande que le paleis
» d'Eleucthère pour y vivre dans la retraite et
» dans les larmes. »

L'empereur, au mépris de son serment, l'exilaà Mitylène; elle y fut réduite à filer pour gagner sa vie; l'année suivante le chagrin plus que le remords y termina ses jours \*. Elle était âgée de cinquante ans, et en avait régné cinq depuis le supplice de son fils.

L'empire romain périt sous son règne. L'opi-Fin de l'empire nion publique compta cette femme ambitieuse et d'orient criminelle au nombre des monstres qui avaient dégradé l'empire et précipité sa chute i le fanatisme des prêtres orthodoxes, aveugle comme tout esprit de parti, plaça son nom sur les légendes des saintes de la Grèces

\* An 830.

FIN DE L'HISTOTRE DE L'EMPIRE D'ORIENT ET DU

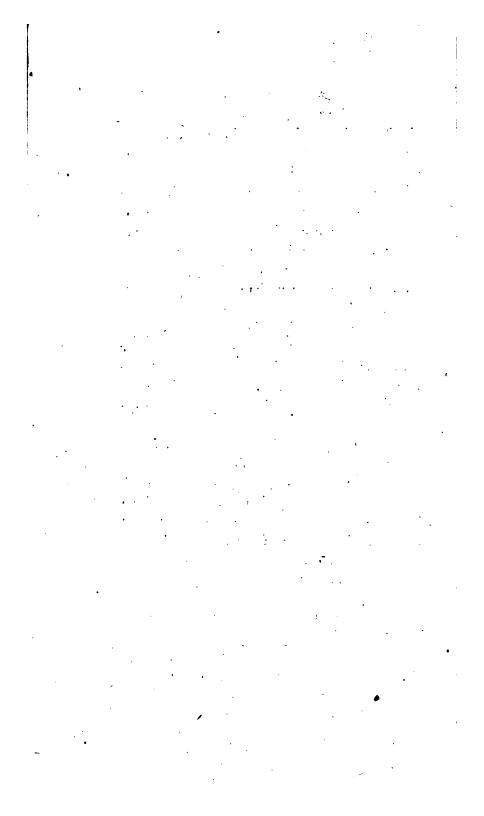

## TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS GE VOLUME.

### HISTOIRE MODERNE.

### TOME HUITIÈME.

| HISTOIRE | DU BAS-EMPIRE pag.                                                                                                                                         | 1           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - :      | EMPIRE D'ORIENT.                                                                                                                                           | •           |
| Снар.    | 1° Zénon: Ses premières dignités, sa<br>haine contre les catholiques, sa ré-<br>gence, son élévation au trône, sa<br>fuite, sa lacheté, son édit, sa mort. |             |
|          | 2 Anastase; son serment, son portrait; violation de son serment, sa mort                                                                                   | 46          |
|          | 3 Justin : Son élection par l'armée, sa<br>prédilection pour le christianisme,<br>sa mort.                                                                 | <b>5</b> 6  |
|          | 4 JUSTINIEN: Son portrait, son gouver-<br>nement, ses premiers succes, sa pro-<br>fession de foi, son projet de con-                                       |             |
| : .      | quête, son hésitation, ses institutes, ses travaux, ses écrits religieux, son alarme, sa mort.                                                             | <b>75</b> ] |
| тог      | 5 JUSTINIEN II : Son élection par le sénat,<br>sa démence, sa mort:                                                                                        | 196         |
|          | •                                                                                                                                                          | 1           |

• 

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

## HISTOIRE MODERNE.

## TOME HUITIÈME.

| HISTOIRE | DU BAS-EMPIRE                                                                                                                                                                                                                |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - 1 .:   | EMPIRE D'ORIENT.                                                                                                                                                                                                             |             |
| Снар.    | 1° Zénon: Ses premières dignités, sa<br>haine contre les catholiques, sa ré-<br>gence, son élévation au trône, sa<br>fuite, sa lâcheté, son édit, sa mort.                                                                   |             |
|          | 2 Anastase; son serment, son portrait; violation de son serment, sa mort                                                                                                                                                     | 46          |
|          | 3 Justin : Son élection par l'armée, sa<br>prédilection pour le christianisme,<br>sa mort.                                                                                                                                   | 56          |
|          | 4 JUSTINIEN: Son portrait, son gouver-<br>nement, ses premiers succès, sa pro-<br>fession de foi, son projet de con-<br>quête, son hésitation, ses institutes,<br>ses travaux, ses écrits religieux, son<br>alarme, sa mort. | <b>75</b> . |
|          | JUSTINIEN II: Son élection par le sénat,<br>sa démence, sa mort.                                                                                                                                                             | 10418       |
| TOMI     |                                                                                                                                                                                                                              | 410         |

| Grape G                     | Tiblas His Son'merieje; ja maguani-                     |   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| ્યું ક                      | naité, son discours, saumort                            | 0 |
| رون <u>سن</u>               | Maurice : Son portrait , son gouverne                   |   |
| ه `افیت ≃<br>دیم مغ         | 1011 Hille, sa fille, sa mort 22                        | 8 |
| 32 300 g                    | PHOCAS: Son portrait, sa déchéance, sa                  |   |
| ्रा । र (के.<br><del></del> | mutilation et sa mort.  HEALER Son inaction pendant dix | 2 |
| -11                         | ans, ses préparatifs hostiles, son dé-                  |   |
|                             | part, ses victoires, sa retraite volon-                 |   |
|                             | taire, son combat avec un géant, son                    |   |
| * /• \                      | retour et son triomphe, son départ                      |   |
|                             | pour Jérusalem, son regne honteux,                      |   |
| •                           | son édit, sa pusillaminsité, ses nou-                   |   |
| •                           | veaux préparatifs de guerre, sa mort. 25:               | _ |
|                             |                                                         | • |
| 10                          | CONSTANTIN III, HÉRACLÉONAS: Eléva-                     |   |
|                             | tion de Constantin au trône, son                        |   |
|                             | aveugle confiance dans Philagre, sa                     |   |
|                             | mort; usurpation d'Héracléonas, sa                      | , |
| , .                         | mort 3of                                                | 3 |
| <u> </u>                    | Constant II: Son édit, sa défaite et                    |   |
|                             | sa fuite, sa conquete, son fratricide,                  |   |
|                             | ses remords, son projet de conquête,                    |   |
| • • • • • •                 | son arrivée en Italië et ses échecs, sa                 |   |
| · · ·                       | résidence à Syracuse, ses exactions                     |   |
|                             | thet sa mort.                                           | ì |
|                             | Constantin IV : Sa columnite à l'égard                  |   |
|                             | de Myris; investion du feu grégeois ;                   |   |
| 15. 10.22 14. 23.           | querelles religieuses; incendie de la                   |   |
| ,                           | mosquée; mort de Constantin 334                         |   |
|                             | *                                                       |   |
|                             | Testunden H. Ses deflaites et ses fuites,               |   |
| *                           | son horrible vengetince, son affreux                    |   |

#### TABLE DES MATIÈRES

| CHAP. 23 CONSTANTIN VI : Règne d'Irène; mariage |    |
|-------------------------------------------------|----|
| de Constantin; leurs voyages; dé-               |    |
| chéance et captivité d'Irène; défaite           | ,  |
| de Constantin ; révolte d'Irène ; dé-           |    |
| faite de Constantin; vengeance d'I-             |    |
| rène; déchéance de Constantin                   | 42 |

24 Inème : Sou règne ; conspiration de Ni éphore ; déchéance et mort d'Irène ; fin de l'empire d'Orient. . . . 428

e di contro

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES,

.

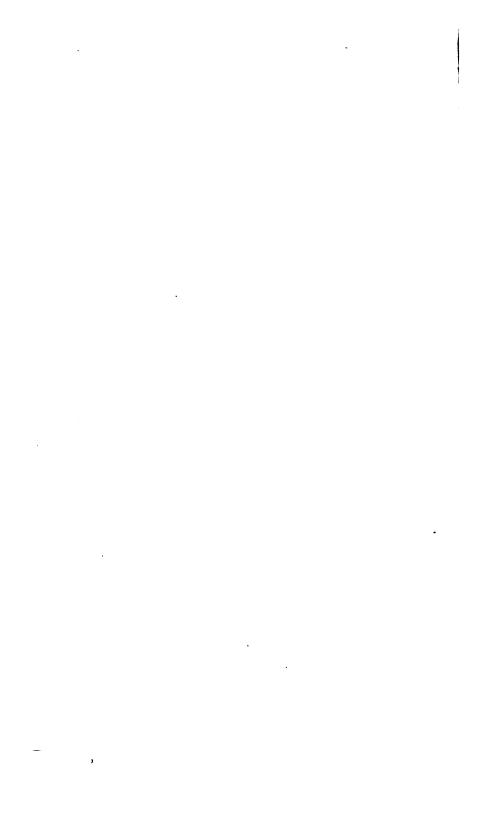

,

•

.

